

## VOYAGE CRITIQUE

L'ETNA.

TOME SECOND.

IMPRIMERIE DE FAIN, PLACE DE L'ODEON:

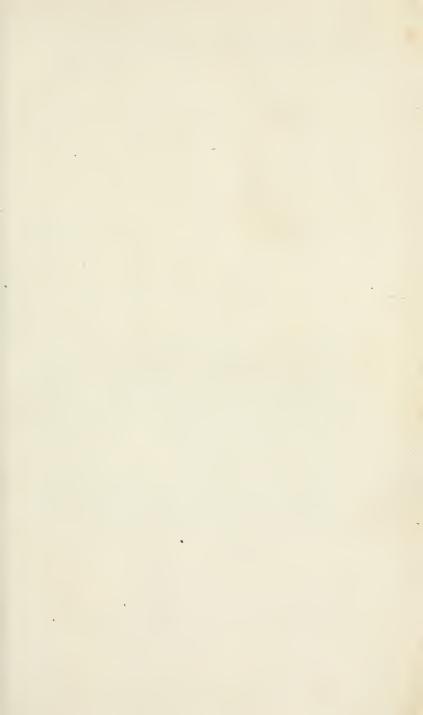





# Par J. A. de Gourbillon, Jome 2?

Cor, je ne bu pao lu jo ne bu pas entendu,



Cone de l'Etno: Marson de l'afrige : Tour du Philosophe

### PARIS.

à la libraire universelle de P. Mongie l'ainé. Boulevard Poissonmere Nº18

1820.



#### ERRATA

#### DU SECOND VOLUME.

Page 59, lig. 15. frémissement; lisez : frisonnement.

95, lig. dernière. qui ; lisez : quoi.

98, lig. 16. un ; lisez : deux.

102, lig. 10. sous les lieux; lisez: sous les yeux. 116, lig. 1. subséquentes, faites; lisez: subséquem-

ment faites.

130, lig. 13. Glissée; lisez: omise. 148, lig. 2, 3. et ont; lisez: sont.

150, lig. 15. Scapigiâta; lisez : Scapigliâta.

163, lig. 11. mes derniers regards; lisez: un dernier regard.

199, lig. 18. Duéctius ; lisez : Ducétius.

252, vers cités. Supprimez le point avant le mot Géla.

525, I.g. 7. sans mystification; lisez: sans mortification.

327, lig. 4. la porte; lisez; la perte.

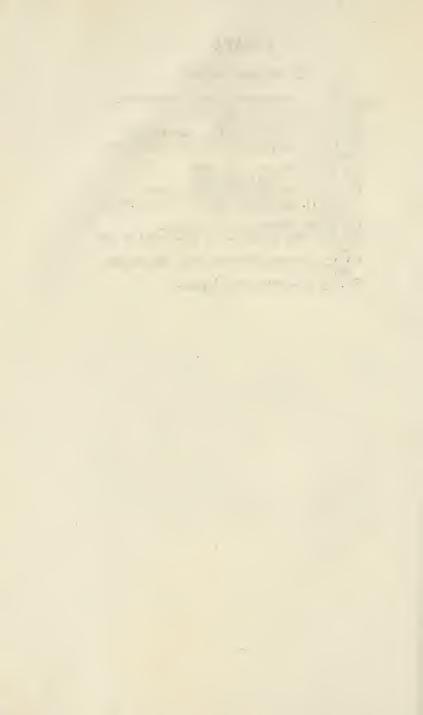

## VOYAGE CRITIQUE

A

## L'ETNA,

EN 1819.

## VOYAGE DE CATANE

#### A SYRACUSE.

L'Atmosphère etnéenne n'était pas favorable sans doute aux expériences électriques, ou du moins la propriété de cette atmosphère ne parut point se faire sentir à mon compagnon de voyage, pendant le temps que nous restàmes à Catane. Plus de baromètre mille et mille fois changé de place; plus d'électromètre, de conducteur, ni d'observatoire établi sur les toits! Désormais appendu au mur de la salle commune, le précieux thermomètre n'était plus consulté, ou du moins ne l'était que rarement. Un changement aussi étrange ne pouvait m'écqapper: déjà même, sans pouvoir toutefois en pénétrer la cause, il m'avait frappé sur l'Etna; je me l'expliquai par la suite; car, après notre retour à Catane, il ne se passait pas de jour, que quelque

paysan chargé jusqu'aux oreilles, ne vînt frapper à sa porte, pour lui porter une cargaison de laves, de soufres, de cendres, de sables, de scories et de pierres. L'énigme cessait donc d'en être une : la matière l'avait emporté sur l'esprit : le physicien s'était changé en minéralogiste!

Après avoir embarqué, pour Palerme, la plus forte partie de mon bagage, et retenu pour moimême une barque qui me conduisit directement à Syracuse; je jetai le froc aux orties; et prenant congé de mon compagnon de voyage, je partis tout seul de Catane.

Poussé par un vent favorable, le léger esquif, qui me portait vers la patrie de Théocrite, de Moschus et d'Archimède, eut bientôt dépassé le promontoire que l'Etna donna tout à coup à Catane. Le soleil sortait de son lit, au moment où je quittais le mien; et, lorsque j'entrai dans ma barque, il paraissait aussi endormi que moi? Le spectacle qu'il m'offre, vaut la peine de se lever à six heures du matin: à notre gauche, la terre semble sortir du sein de la mer Ionienne; à droite, le cap volcanique et noirâtre s'élève au-dessus des flots, qui, venant se briser contre la masse inébranlable, reculent, reviennent sur leurs pas, puis s'engouffrent ensuite, avec bruit, dans les larges fissures de la lave.

#### PANORAMA DE CATANE.

Pais du point d'où je l'observe, le panorama de Catane ferait courir Paris et Londres. Que si j'avais à peindre ce coup d'œil unique en son genre, je diviserais mon tableau en sept plans disférens et distincts. D'abord, un immense et haut promontoire, un amas pittoresque et confus de laves et de scories bien rudes, bien noires et bien irrégulières en couleurs, en teinte et en forme, iraient en diminuant vers la droite, occuper la totalité du premier plan. De ce même côté, les flots de la mer s'empareraient du second plan du tableau, et disparaîtraient au-delà de ces laves, au pied desquelles je placerais la ville même. De ce point, par une pente naturelle et graduée, à mesure que la ville s'étendrait vers la droite, j'aplanirais ses monumens, jusqu'à la hauteur du rivage. C'est ici que je placerais ses temples et leurs dômes, ses palais, ses tours, ses vieux murs calcinés, à demi détruits, et comme chancelans sur leurs bases, au pied scorié du volcan, qui occuperait à lui seul tout le reste. Ce cône parfait, colossal et superbe, qui attire, étonne et confond le regard et l'esprit, je le diviserais en quatre parties, non moins pittoresques sans doute. Immédiatement au-dessus des monumens de Catane, j'étendrais un long tapis de verdure, dont chaque extrémité diminuerait de hauteur, selon la nature du sol même qu'il recouvre. Une immense et sombre forêt, des chênes

aussi vieux que le monde, formeraient le plus beau contraste, avec la fraîcheur du site précédent. Plus haut, si toutefois la chose est aussi possible, je représenterais ce sol aride et nu, ce désert affreux et terrible, où le pied foule le chaos primitif; que nulle végétation ne pare, que nulle habitation n'a-vive, et qui n'est, en effet, que le séjour du silence et de la mort. Enfin, j'aborderais le sommet de cette colonne du cicl (1), de ce faîte de la Si-cile (2), pour le couvrir, des neiges dont il se couvre par fois; et, quand j'en serais là, quand j'aurais peint sa bouche conique et blanchàtre, exhalant son souffle éternel, je n'essaierais pas d'aller audelà; car, au-delà, l'œil se perd dans l'espace; et le ciel est moins haut que lui.

#### MATELOTS SICILIENS.

CEPENDANT, mes six robustes rameurs fendent l'onde en cadence, car le vent qui faiblit, nous force de recourir à la rame. On ne dirait pas, à les voir, qu'ils luttent contre les flots superbes? leurs chants rudes, mais joyeux, expriment bien plutôt le plaisir que la peine.

L'habillement de ces espèces d'amphibies, est aussi simple que convenable, aussi peu coûteux qu'élégant: une toile, ni plus ni moins fine que celle de notre voile, est l'étoffe dont il est fait;

<sup>(1)</sup> Pyndare. In Pith.

<sup>(2)</sup> Senec. In Herc. OEt.

un large caleçon, s'arrêtant au-dessus du genou; une chemise sans col et sans manches; un bonnet de laine brune; point de souliers, point de bas; voilà l'habillement du matelot sicilien. Soit pour héler sa barque, soit pour l'amarrer au rivage, estil forcé de se jeter à la mer? une minute lui suffit, pour être dans l'état de pure nature, et repasser ensuite la chemise et le caleçon; ou, quand la mer est peu profonde, il retrousse seulement celui-ci, et dans ce nouvel équipage, il ne ressemble pas mal à ces faiseuses de tour de force, qui vous montrent souvent des choses qu'on se passerait bien de voir. Au reste, cette classe d'hommes [ je veux parler des matelots, et non pas des patrons mêmes ], cette classe, dis-je, est la seule, dans laquelle j'ai constamment trouvé le désintéressement, la bienveillance et la franchise. Il se peut que ces qualités soient le partage des autres classes; je ne parle que de ce que j'ai vu : si j'étendais trop la remarque, l'éloge ne serait plus aussi vrai. Ce n'est pas que j'oublie toutes les qualités de ce genre, que j'ai trouvées dans plusieurs personnes des classes supérieures du pays : l'exception, diton, prouve la règle; et le digne chevalier Gioëni, par exemple, ne me soupçonnera pas, je l'espère, d'avoir sitôt perdu de vue ses qualités personnelles, les services qu'il m'a rendus, et les vertus qui le distinguent?

#### LE SYMÈTHE.

La houle s'aplanit de plus en plus, et le calme plat nous menace. De son côté, la vue de cette côte de la Sicile, est d'une monotonie complète; l'œil ne s'arrête ici, que sur une plage aréneuse, plane, stérile et nue. Voici l'embouchure du Symèthe; mais la célébrité du sleuve, contraste trop avec la conleur du cadre. Brydone et Borch semblent avoir partagé l'ennui qui me gagne moi-même; et, ordinairement si légère, la plume de ce dernier devient ici aussi pesante, que la rame de nos matelots. L'un et l'autre, sur la foi de Fazzêllo et de Cluvérius, confondent le Symèthe avec la rivière Saint-Paul, qui, de leur temps plus que du nôtre, ne se jeta jamais directement dans la mer. Cette rivière a effectivement son embouchure dans le Symèthe même, fleuve auquel les Sarrasins modernes donnent le nom de Giarrétta, du bac qui y est établi, et qui porte ce même nom, dans la langue des gens du pays (1). Quant à l'ambre si vanté de ses bords, il faut que la nature de cette substance soit fort dégénérée depuis eux; car l'ambre qu'on tire aujourd'hui du Symèthe, est fort loin de payer les frais de l'entreprise.

Ce fleuve, connu aussi sous le nom de Fiúme

<sup>(1)</sup> Pasqualîno. Voc. Sicil. Etimol. Art. Giarretta.

Grande, est effectivement le plus grand fleuve de la Sicile; il a sa source aux environs du mont Artesino, situé presqu'au centre de l'île; et se jette dans la mer Ionienne, à environ trois lienes audelà de Catane; particularité qui le fait aussi nommer fleuve de Catane; ses eaux étaient reçues jadis dans des aquéducs, qui les portaient jusque dans cette ville ; on voit encore quelques restes de ces nobles et utiles monumens, dont la destruction se rattache à l'éruption de 1669; elles passaient ainsi dans un port artificiel, qui, du temps des Romains, servait aussi de naumachic. Aujourd'hui le Symèthe est bien déchu de son ancienne gloire : depuis long-temps, les nymphes et les dieux ont abandonné ses rivages; et, comme Jupiter et Thalie, ne viennent plus s'ébattre sur ses bords; mais si les poëtes ont cessé d'en parler, du moins est-il encore célébré par les moines! Dès l'an 252 de notre ère, un fait miraculeux sans doute, le colloqua, avec honneur, dans l'histoire du martyrologe; histoire qui nous apprend qu'un certain Quintianus, alors préfet de Catane, se nova dans ses eaux, au moment où il se disposait à passer de cette ville à Palerme. pour s'emparer du patrimoine de la célèbre vierge Agathe, qu'il venait de faire martyriser.

#### L'AGUGLIA.

Un peu au delà du Symèthe, à environ deux lieues de Syracuse, en face la petite péninsule de Mâgnesi, et presque sur le bord de la mer, s'élève une vieille tour carrée, dont la base seule existe; base qui peut avoir dix-huit à vingt pieds de hauteur. Cette rare antiquité est connue sous le nom de l'Agûglia [ l'aiguille ], nom qu'elle a donné au pays même. Fazzêllo et Mirabêlla en font un monument élevé par Marcellus, en mémoire de la victoire remportée sur les Syracusains. Voilà une idée neuve sans doute? J'aime à croire, cependant, que le consul n'était pas assez mauvais politique, pour ériger ce trophée injurieux, aux portes même de la ville qu'il venait de soumettre? et ce qui donne bien quelque vraisemblance à ce doute, c'est qu'ancun autre historien n'a parlé du prétendu trophée. Bonànni regarde le monument, comme faisant partie d'un arc de triomphe; mais, du moins, ne cite-il pas le triomphateur. Enfin, quelques voyageurs plus modestes, se sont bornés à en faire une tombe; ils appuient leur opinion sur la découverte d'une espèce de porte, aboutissant à une espèce d'escalier, conduisant à une espèce de salle ossuaire? Il m'est absolument impossible de décider la question ; je n'ai vu que de loin l'arc de triomphe ou la tombe; mais, à vue de pays, il m'a paru qu'on peut effectivement en faire tout ce qu'on veut; et dieu sait, en esset, ce qu'on pourra

en faire encore! Le tremblement de terre de 1537 ne paraît pas avoir respecté le rare monument: Fazzêllo et Mirabêlla parlent d'une colonne qui le surmontait; cette colonne n'existe plus depuis long-temps; le tremblement de terre eut tort sans doute; mais il serait à désirer qu'aucun fléau de ce genre, n'eût jamais renversé de plus beau monument!

#### MÉGARE.

Nous entrons à midi précis dans le port de l'ancienne Mégare; ville qui, depuis long-temps, paraît avoir cédé la place à la moderne Agôsta; et qui, du temps même de Pausanias, c'est-à-dire au deuxième siècle de notre ère, n'était déjà plus qu'un petit village. La situation en est très-pittoresque. La ville moderne est directement en face du Thapsus des anciens, petit promontoire de la mer Ionienne, que l'on nomme aujourd'hui Màgnesi; promontoire formé par une langue de terre qui s'avance ici dans la mer, à environ deux tiers de lieue. Un savant antiquaire paraît pencher à croire, que le nom moderne donné à ce promontoire, est tiré du nom de la ville même; et que du mot Megara, les modernes auraient fait Mágnesi!

Alphana vient d'equus sans doute; Mais il faut avouer aussi, Qu'en venant de là jusqu'ici, Il a bien changé sur la route!

Le port de Mégare est un des plus beaux que

j'aie vus; on lui donne quatre lieues de circuit; et ce n'est pas sans raison que Virgile, l'appela le Golfe de Mégare (1). Je laisse à juger de l'effet que trois ou quatre vaisseaux du genre et de la grandeur du mien, pouvaient faire dans ce vaste port?

Au surplus, les historiens sont fort loin d'être d'accord sur l'antiquité de cette ville. Fazzêllo prétend qu'elle fut construite par un empereur allemand : quelle chute pour la pauvre Mégare! Notre historien va plus loin; il donne clairement à entendre, qu'Agôsta n'eut le titre de ville, que vers la fin du seizième siècle. A la vérité, quelques-uns ont pris assez chaudement sa défense. L'auteur d'un prétendu Dictionnaire Statistique de la Sicile, lui donne un grand nombre de beaux édifices; une forteresse, de vastes magasins, et dix mille habitans. Il est bien d'aimer sa patrie, mieux encore d'en prendre la défense; mais, dans un historien, la vérité doit passer avant tout. Pendant que mon dîner s'apprêtait, je parcourus un peu la moderne Mégare; et mon poulet n'avait pas achevé de rôtir, que déjà j'en avais fait le tour! J'y cherchai vainement les nombreux et beaux édifices, et n'aperçus que quelques maisons assez maussades, sans goût, sans style et sans architecture; la forteresse était sans canons; les grands magasins étaient vides; quant à la population même, je

<sup>(1)</sup> Virg. AEneid. Lib. III, v. 689.

m'en rapporte à mon auteur : cette observation m'échappa; et l'idée du poulet me fit perdre de vue le cadastre.

C'est dans les environs d'Agôsta, que Brydone a placé les ruines de l'Hybla-Minor des anciens. La vérité est qu'il n'a pu les apercevoir, que sur les cartes de Cluverius. Toutes les villes de ce nom [et il y en avait beaucoup en Sicile] ont entièrement disparu : leur situation même donne naissance, chaque jour, à quelque dissertation bien savante et bien inutile; et si ces ruines sont effectivement existantes, il conviendrait plutôt de les chercher à quelques pieds sous terre, qu'à quelques milles de la ville.

### SYRACUSE.

J E plains sincèrement le sort de ces pauvres savans, et celui de ces savans pauvres; de ces antiquaires de louage, de ces bibliothéques ambulantes, connus, dans l'Italie et ses îles, sous le nom de Cicerôni; espèces d'amphibies scolastiques qui ne sont ni valets ni maîtres; ni par trop ignorans, ni suffisamment instruits; ni absolument nécessaires, ni entièrement inutiles; je plains, dis-je, cette classe partout abondante, et partout malheureuse : mais je plains plus encore le curieux qu'elle instruit! Le sort d'un forçat ordinaire me semble préférable au sien : attaché à son banc, celui-ci rame, il est vrai, mais avance; chaque nouvel effort le rapproche de l'heure du repos. Comme lui, attaché aux pas de son guide, le curieux-forçat rame aussi, mais recule; chaque nouvelle course amène sa nouvelle fatigue; chaque pas, son nouvel ennui; et pour lui, l'heure du repos se fait inutilement attendre! Du sommet d'un volcan, on le pousse au fond d'une tombe, d'où, presqu'aussitôt, on l'exhume, pour le hisser au-dessus d'une tour! nul repos, nulle trêve, ni de corps, ni d'esprit. De tant de soins, de fatigues, de courses et de peines, dût-il ne recueillir aucun fruit, il faut, bon gré malgré, qu'il les tienne pour payés, et dise en bâillant : je m'amuse ! Je le répète donc : le vrai

forçat est plus heureux : il n'est pas obligé de vanter la galère!

Depuis cinq jours je suis à Syracuse; et là, soit par terre ou par mer, soit à pied ou à cheval, soit sur la voie moderne ou sur la voie antique, soit enfin dans une lourde charrette, ou sur un ballon dans les airs (1), depuis cinq mortels jours, du matin jusqu'au soir, je mortifie mon pauvre corps, pour le salut de mon esprit!

Mais aussi que n'ai-je pas vu qui soit à voir, dans cette ville qui en fait quatre? Quel étonnement! quel plaisir! quelle extase! quelle instruction! quel ennui! Comment peindre au lecteur tant de raretés, de merveilles? Le dénombrement scul en ferait pàlir un savant.

J'ai vu des tours, des murs, des portes, des bains, des cirques, des curies, des forum, des temples, des autels, des musées, des gymnases, des théâtres et des tombeaux!

J'ai vu des ports, des mers, des fleuves, des rivières, des lacs, des sources, des fontaines, des citernes, des étangs, des piscines, des marais et des puits!

J'ai vu des rochers, des montagnes, des vallons, des collines, des plaines, des vergers et des landes!

J'ai vu des corps, des têtes, des cuisses, des jambes, des pieds, des mains, des bras, dont les

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessous, Art. Grotte Parlante, ou Oreille de Denis.

uns n'appartiennent à personne, et dont les autres appartiennent à tout le monde!

J'ai vu de beaux palais sans murailles, sans toits, sans portes, sans fenêtres; des bois sans verdure et sans arbres; des caves sans tonneaux et sans vin!

J'ai vu des grottes parlantes et des théâtres muets; des déserts au niveau du sol, et des jardins à cent pieds sous terre!

J'ai vu une ville qui en fait quatre, et deux sources qui n'en font qu'une; de belles rues à travers champs! et de beaux temples mis sous verre,

J'ai vu, dis-je, des carrières qui ne sont pas des latomies; des latomies qui ne sont pas des carrières; des carrières qui sont des prisons; des prisons qui sont des oreilles! J'ai vu tout cela en cinq jours: je le donne au plus fin à en voir davantage?

Le beau sujet à fondre en cinq à six volumes! Que de pages surchargées! que de papier perdu! que de citations érudites! Une fois l'ouvrage entrepris, on n'en finirait pas, dût-on même vouloir en finir: toute l'antiquité passerait dans le livre!

Après tant de courses et de peines, le lecteur prendra ma faiblesse en pitié; il ne me forcera pas de courir après le déluge? fatigué comme je le suis, j'aurai encore assez de peine à sauter sur l'amas confus des vieux siècles; et lorsque j'aurai bien vanné toutes ces poudreuses antiquailles, ce qui restera dans le crible, ne sera encore que trop lourd!

### Coup D'OEIL HISTORIQUE

#### SUR L'ANCIENNE SYRACUSE.

Syracuse fut long-temps la première ville de la Sicile, pour ne pas dire de l'ancienne Europe. L'histoire ne parle que de sa magnificence, de sa vaste étendue, de la beauté de ses monumens, du courage, de l'industrie, des richesses, du luxe de ses habitans. Cicéron lui donne le titre de métropole de l'île; ce même auteur la représente comme la plus grande, la plus riche, la plus illustre de toutes les républiques grecques. Plutarque la compare à Athènes; Pindare la surnomme la plus belle des villes.

Séparés l'un de l'autre par de hautes et fortes murailles qui existent encore aujourd'hui, quatre vastes quartiers, ou plutôt quatre villes particulières, étaient renfermés dans ses murs, qui comptaient environ deux millions d'habitans. Ces quartiers ou ces villes furent connus des anciens, sous les différens noms d'Omothermone, de Naxoson (1), ou Orthygie; d'Acradine, de Tycha et de Néapolis.

Orthygie est la plus ancienne des quatre ; Diodore, Thucydide, Strabon et Pausanias s'accordent parfaitement à cet égard ; et c'est aussi la seule qui subsiste encore aujourd'hui, ou du moins qui, après avoir été mille et mille fois détruite, ait été

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. 11, lib. I, cap. 2.

mille et mille fois reconstruite; et s'élève de nouveau sur son ancien sol.

Cicéron et T hucydide nous assurent qu'Orthygie fut d'abord une véritable île; mais ce dernier ajoute que, de son temps même, c'est-à-dire environ cinq cents ans avant notre ère, cette île avait été déjà réunie au continent.

Cependant, dans l'état actuel de cette première ville de la moderne Syracuse, on peut dire que l'oubli, l'avilissement et la misère ont effacé jusqu'au souvenir même de tant d'éclat et de magnificence.

De tous les monumens qui paraient cette ville si célèbre, il n'en est pas un seul sur picd; et passés jusqu'à nous d'âge en âge, leurs noms seuls nous sont restés.

La gloire de Syracuse reposait, par bonheur, sur des bases plus solides : au défaut de ses monumens, Syracuse peut citer le nom de ses grands hommes ; et des hommes valent mieux que des pierres.

La Sicile fut le berceau de la poésie; mais Syracuse en fut la mère. Daphnis fut le premier qui chanta les bergers et les champs; Philémon et Épicarme inventèrent la comédie; Rynthon fit parler les héros tragiques; Saphron créa l'art de la pantomime; et Phormus inventa les décorations théâtrales. La liste des hommes célèbres daus tous les genres, que Syracuse vit sortir de son sein, deviendrait aussi fastidieuse que longue: aucune ville n'en peut citer autant; Théocrite, Bion

et Moschus eussent sussi à l'illustration de tous les lieux qui les auraient vus naître; Syracuse eut encore un titre plus éclatant : elle donna naissance à un homme, que son siècle et les autres saluèrent du surnom de divin : Archimède naquit et mourut dans ses murs.

On porte généralement la fondation de cette ville à deux mille vingt-huit ans avant notre ère; trois cent vingt ans après le déluge du Janus de Bérose, ou du Moïse de l'Écriture.

Les Étoliens, connus sous les différens noms de Cyclopes, Phéaciens, Lestrigons, Géans et Lothophages, s'établirent d'abord, à ce qu'on croit, dans une petite île de la côte, où ils bâtirent une ville, qu'ils nommèrent Omothermone. Cette ville, comme on vient de le voir, est la moderne Syracuse.

Aux premiers habitans, succédèrent les Sicules (1). Ce furent eux qui, du nom du marais Syraca, donnèrent le nom de Syracuse à l'ancienne ville; et ce nom devint la dénomination collective des quatre villes qu'elle contenait. Ils changèrent aussi le nom de l'île en celui d'Orthygie; nom qui fut changé de nouveau en celui de Naxoson, ou Naxos.

Jusqu'ici la civilisation n'a pas fait de grands progrès; nos Sicules tiennent de bien près aux Cyclopes, aux géans, et, voire même, aux

<sup>(1) 1300</sup> ans avant notre ère.

mangeurs de pierres. Je dis, mangeurs de pierres, non pas que j'ignore en effet que, dans les textes de Bérose et d'Homère, quelques érudits lisent ici, mangeurs de lotos; mais, outre la probabilité de l'altération des vieux textes; outre que, pour trancher la question, aucun de nos savans ne saurait exhiber la plus petite carte des restaurateurs du temps; ma leçon me paraît beaucoup plus admissible: en faisant manger des cailloux aux premiers habitans de l'île, je me colle bien plus qu'eux, en effet, aux probabilités physiques; car le pays n'a pas un seul lotus, et les cailloux y croissent en abondance?

La civilisation est encore dans son enfance; et les prêtres se montrent déjà! La charrue est encore ignorée; et déjà l'autel fume sous le sang des victimes! Des gens qui n'y voient que d'un œil, et qui mangent les enfans tous crus, sont des gens à demi barbares: toutefois, le directeur de la princesse Cyane, fille du roi d'Orthygie, l'engage, dans l'intérêt du ciel, à égorger le roi son père, dans un sacrifice à Bacchus: voilà déjà un pas de fait, vers des temps plus pieux encore!

Enfin la chronique des olympiades commence à parler indirectement de notre île (1); la chronologie grecque va déjà sans lisières, et l'his-

<sup>(1)</sup> Chron. Marm. Par. XIV. — 1399 ans avant notre ère.

toire de Syracuse commence à se tenir debout.

C'est, à ce qu'ou prétend, à cette même époque, que l'île fut divisée, en Sicanie, et en Sicile proprement dite. Hésiode, Sénèque, Pline, Salluste, Diodore, Strabon, Ennius, et Fazzèllo même, soutiennent que la Sicile fut jadis unie au continent: on pourrait trouver, dans leurs livres, des assertions bien moins probables (1).

Nous voici enfin parvenus à une époque un peu moins ténébreuse; je réponds de l'exactitude des dates; c'est à l'histoire à répondre des faits.

Archias, chef corinthien, passe en Sicile (2), débarque à Syracuse, met les Sicules à la porte, et s'asseoit à leur place. Son gouvernement est une espèce d'olygarchie; l'aristocratie pure lui succéde; et déjà l'île ne compte plus que des nobles et des vilains!

C'est ici que l'on peut placer le premier usage des pièces métalliques; jusque-là, les marchés s'étaient faits par échange; le plus fort troquait un poulet contre un bœuf; le plus fin, un âne ou un bouc, contre une jeune et jolic fille.

Élien et Athénée glissent ici un certain Pollion,

<sup>(1)</sup> Ainsi que je l'ai précédemment remarqué [Voy. ci-dessus, tom. I<sup>cr</sup>., pag. 239], le bras de mer qui sépare les côtes de la grande Grèce de celles de la Sicile, n'a pas plus de quatre lieues de largeur.

<sup>(2) 758</sup> ans avant notre ère, et 5 ans avant la fondation de Rome.

qu'ils nous donnent, tous deux, pour avoir introduit l'usage du vin à Syracuse. Ce premier de tous les Bacchus, n'eut garde de ne pas prendre acte de la chose; et grâce à quelques monnaies bien rares et bien illisibles, nous savons, à n'en pas douter, que Pollion fut roi de Syracuse.

Je ne sais trop quel roi ou quel capitaine fut chassé du trône après lui : mais, ce dont je suis sûr, c'est que quelqu'un en fut chassé; car, un trône paraît être une si bonne place, que rarement on la voit vide? Gélon s'en empara (1); mais, comme le prince aimait ses aises, et que ce trône était assez étroit; il essaya de l'élargir, en y joignant la totalité du pays. Ce double trône passa, de main en main, à tous ses successeurs, qui, pour cela, n'en furent pas plus à l'aise.

A Gélon, qui, par parenthèse, était bien le meilleur tyran du monde, succédèrent Hiéron (2), Thrasibule (3), les deux Denis (4); Dion (5), Callyppe (6), Hypparine (7), frère du second des Denis, qui, après l'exil d'Hypparine, remonte

<sup>(1) 485</sup> ans avant notre ère.

<sup>(2) 478</sup> ans id.

<sup>(3) 466</sup> ans id.

<sup>(4) 405</sup> et 367 ans id.

<sup>(5) 379</sup> ans id.

<sup>(6) 355</sup> ans id.

<sup>(7) 354</sup> ans id.

lui-même sur le trône (1); Hycétas I (2); le célèbre Timoléon de Corinthe (3), créateur du fameux tribunal, connu sous le nom des Amphipoles ou de Jupiter Olympien; Agathocle (4); Memnon (5), Hycétas II (6), Thénion et Sosistrate (7), dont l'un retient la ville d'Orthygie, et l'autre, les trois autres villes d'Acradine, Thyca et Néapolis; le célèbre Pyrrhus (8), gendre d'Agathocle, et, en cette qualité, tombé d'Épire à Syracuse, pour s'emparer de la couronne usurpée; Phyntias et Lypare (9), petits tyrans secondaires, qui règnent ensemble pendant huit ans ; Hiéron II (10), l'un des descendans de Gélon, qui, cédant, comme tant d'autres, aux temps et aux circonstances, divise sa couronne en trois parties, dont l'une reste assez mal affermie sur sa tête, et dont les deux autres passent ensuite aux Carthaginois et aux Romains.

Ce Gélon fut aussi malheureux que sage : il fut

<sup>(1) 345</sup> ans avant notre ère.

<sup>(2) 340</sup> ans id.

<sup>(3) 337</sup> ans id.

<sup>(4) 317</sup> ans id.

<sup>(5) 289</sup> ans id.

<sup>(6) 288</sup> ans id.

<sup>(7) 279</sup> ans id.

<sup>(8) 278</sup> ans id.

<sup>(9) 277</sup> ans id.

<sup>(10) 269</sup> ans id.

forcé de prendre part aux grands faits des deux guerres puniques; mais il fut le premier roi de l'ile, qui parut se rappeler les besoins de ses fidèles sujets, et s'occuper du sort des paisibles habitans des campagnes, en faveur desquels on le vit publier un code de lois agraires. La première édition de l'ouvrage ne laisse pas que d'être vieille : elle n'a pas moins de 2,088 ans! toutefois, elle n'est pas épuisée, sans doute; car, depuis cette époque, on n'en cite pas de nouvelle? Hyéronime, neveu de ce même prince, monte sur le trône après lui (1); mais, au bout d'un an et demi de règne, Andronodore, Théodore et Sosis, le tuent. Le premier se joue des deux autres, et s'empare de la ville d'Orthygie (2), à laquelle il donne un gouvernement démocratique.

A partir de cette même époque, jusqu'à la prise de Syracuse (3), par le consul M. Marcellus, l'histoire de Syracuse n'est qu'un tableau de discordes civiles, excitées par Démarate, femme d'Andronodore, et fille aînée d'Hyéron II. Les Romains écoutaient aux portes: quand ils virent que la famille était aux prises, que le trouble était à son comble, et que chacun parlait sans s'entendre; ils sirent, ce qu'on a souvent fait après eux, ce

<sup>(1) 215</sup> ans avant notre ère.

<sup>(2)</sup> Même époque.

<sup>(3) 212</sup> ans, même ère.

qu'on fera sans doute encore : ils entrèrent dans la maison, et mirent les maîtres à la porte.

On connaît de reste les détails du fameux siége de Syracuse : ce siége dura trois ans entiers. La constance et le courage des assiégés ne peut être comparé qu'à la patience des assiégeans. Il n'est aucun fait historique plus remarquable et plus intéressant. Comme un géant superbe, le génie d'Archimède plane au-dessus de ce tableau : on croit le voir encore embrasant la flotte romaine, ou la brisant sur les rochers? Eufin, la ville est prise; le triomphateur y entre; et au moment, où Syracuse croit n'avoir plus rien à perdre, elle perd en effet ce qu'elle a de plus précieux : un soldat ivre tue Archimède! on dit que Marcellus le pleura; on ne dit pas si ces larmes furent celles de la pitié ou du remords?

Les Romains partagèrent la Sicile en deux provinces ou questures : la Syracusane et la Lilybétane (1); mais du moins, ils lui laissèrent ses anciennes lois et ses usages.

Sous le gouvernement consulaire, les guerres civiles ne cessèrent de déchirer ce malheureux pays. Aux exactions de l'infâme Verrès, se joignit, pour le malheur de la Sicile, la part qu'elle fut

<sup>(1)</sup> Ainsi nommée du promontoire occidental de l'île connu des anciens sous le nom de Lilybæum Promontorium: on le nomme aujourd'hui Capo Boëo.

forcée de prendre aux guerres des dictateurs et du triumvirat.

Enfin la république tombe, et Syracuse passe sous la monarchie des Césars.

Après deux mille ans de troubles, d'invasions, de désastres et de guerres continuelles, à l'époque de la division de l'empire, la Sicile comptait encore dix millions d'habitans; a peine en a-t-elle la dixième partie aujourd'hui. Toutefois, le cadastre de 1817, porte cette même population à seize cent quarante-huit mille neuf cent cinquante-cinq mille àmes; mais un budget ministériel est presque aussi vrai qu'un cadastre!

Depuis l'an 364 de notre ère, jusqu'à l'éruption des Vandales (1), Syracuse et toute la Sicile respirèrent un moment, sous les empereurs d'Orient. Mais, à partir de cette dernière époque, son sort ne fut pas fort heureux: aux Vandales succédèrent les Coths (2); aux Goths, le fameux Bélisaire, qui la rendit à l'empereur Justinien (3); à celui-ci, les Sarrazins (4); aux Sarrazins, l'empereur Constance (5), neveu du grand Héraclius; et à ce même prince, les Arabes, qui s'en emparè-

<sup>(1)</sup> An 440.

<sup>(2)</sup> An 493.

<sup>(3)</sup> An 534.

<sup>(4)</sup> An 668.

<sup>(5)</sup> An 669.

rent pour la seconde fois (1). Syracuse cesse ici d'être la capitale de l'île; titre qu'elle possède depuis plus de deux mille ans. Les Arabes divisent le pays en trois vallées principales : le Val Nóto, le Val Máné et le Val Mazzara : cette division subsiste encore, à un léger changement près dans les noms (2). Les deux millions d'habitans, qui, sous les tyrans, formaient la population de Syracuse, sont réduits sous les Sarrazins, à cent-cinquante mille âmes; et les dix millions de sujets que Rome avait en Sicile, ne forment plus qu'environ deux millions.

Cependant, profitant à leur tour, de la division qui éclate parmi les chefs Arabes, les Grecs songent à s'emparer de Syracuse. Michel IV, paphlagone de Constantinople envoie, contre elle, le célèbre George Maniaï, protopastaire et préfet du palais impérial; celui-ci tue l'Arabe Arcadius, et chasse les Sarrazins, de Syracuse (3). Deux ans après (4), ils y rentrent pour la troisième fois; puis, ils en sont définitivement expulsés, par les Normands (5). Aux Normands succédèrent les

<sup>(1)</sup> An 878, le 22 mai.

<sup>(2)</sup> Val di Nôto, Val Démone, Valdémone, ou Val Démoni, et enfin Val Mazzâra.

<sup>(3)</sup> An 1038.

<sup>(4)</sup> An 1040.

<sup>(5)</sup> An 1085.

Suèves (1); Aux Suèves, les Angevins (2); et aux Angevins, les Aragonais (3).

C'est à cette même époque, que se rapporte la page à jamais mémorable et sanglante des vêpres siciliennes (4).

Après de longs troubles intestins, à la tête desquels on remarque les illustres familles des Chiaramonti, Ventimiglia, Palizzi, Alagona et Moneades (5); la Sicile, et conséquemment Syracuse, est soumise à une espèce d'aristocratie, connue sous le nom de tétrarchie des barons; sans compter une foule d'autres gouvernemens éphémères.

Enfin les Castillans chassent les sanglans Aragonais (6); et envoient, en Sicile, un simple viceroi. A cette même époque, la population de Syracuse, qui diminue sans cesse, ne se compose plus que d'environ quarante mille habitans; ce nombre même ne tarde pas à s'affaiblir encore: les Juifs sont expulsés (7), de toutes les parties de la Sicile, qui, par suite de cette platitude politicomonacale, perd cent mille habitans, en un jour!

<sup>(1)</sup> An 1194.

<sup>(2)</sup> An 1266.

<sup>(3)</sup> An 1282.

<sup>(4)</sup> Le Jeudi 30 mars 1282. Voy. tom. I, pag. 90 et suiv.

<sup>(5)</sup> De l'An 1337 à l'An 1348.

<sup>(6)</sup> An 1412.

<sup>(7)</sup> An 1497.

Les Autrichiens deviennent maîtres de Syracuse (1); et Syracuse ne compte plus qu'environ vingt-deux mille habitans! Les Espagnols les remplacent (2); par suite du traité d'Utrecht, ils cédent la ville aux Savoyards (3); en vertu d'un autre traité, la pauvre Syracuse, avec laquelle les princes et leurs traités semblent jouer à la madame; la pauvre Syracuse, dis-je, passe de nouveau entre les mains de l'Autriche (4), pour retomber, enfin (5), dans celles qui, avec le reste de l'île, l'étreignent si paternellement aujourd'hui!

# SITUATION RESPECTIVE DES QUATRE VILLES DE SYRACUSE.

Il est tels et tels voyageurs qui, quand il vous ont nommé Rome, pensent vous l'avoir fait connaître; il me semble, toutefois que, quant à la description d'une ville, et surtout d'une ville comme Syracuse, on ne saurait trop insister sur certaines localités; car, de l'intelligence de celles-ci, dépend la connaissance de l'autre? Je ferai donc ici, ce que je voudrais qu'on eût fait pour moi : je pren-

<sup>(1)</sup> An 1516.

<sup>(2)</sup> An 1700.

<sup>(3)</sup> An 1713.

<sup>(4)</sup> An 1720, par suite du traité de la quadruple alliance.

<sup>(5)</sup> An 1734.

drai le lecteur par la main, pour le mettre ensuite face à face, avec l'objet dont il s'agit.

A peine, en passant de Catane à Syracuse, a-t-on laissé derrière soi la petite île de Thapsus (1), et doublé l'ancien promontoire de ce nom, que l'on aperçoit, sur la droite, un des trois ports de Syracuse, connu des anciens sous le nom de Portus Trogilorum, où, selon Tite-Live (2), était encore de son temps, la Tour Galeàgra. Cette tour était hors des murs d'Acradine, murs que baignaient jadis les eaux de ce même port, vers la partie septentrionale de cette dernière ville. Après avoir longé, sur la droite, toute la partie orientale d'Acradine, on parvient à la hauteur du Portus minor, ou petit Port de Syracuse. Ce port sépare entièrement Acradine de la petite île sur laquelle s'élève l'ancienne Orthygie, dont toute la partie occidentale est baignée elle-même par les caux du Portus magnus, ou grand port. C'est ici qu'est encore aujourd'hui la principale porte de la ville.

J'ai suffisamment indiqué la situation de l'ancienne Acradine: celle de Thyca et de Néapolis, toutes deux situées dans l'intérieur des terres, me paraît beaucoup moins facile à décrire; et, surtout, à faire suffisamment comprendre; j'essaierai cependant de satisfaire à cet égard la curiosité du lecteur (3).

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Hist. Rom. Lib. 25, 26.

<sup>(3)</sup> Consultez l'esquisse chorographique en regard.

Toute la partie septentrionale et orientale de l'ancien site d'Acradine est baignée, comme je viens de le dire, par les eaux de la mer Ionienne. L'espace qu'occupait cette ville, forme comme une espèce de cône dont la base s'étend depuis le fond de la baie qui forme le port Trogilorus, jusqu'à l'entrée de ce même port, et dont la sommité finit vers la pointe septentrionale de la petite île d'Orthygie; d'où les murs qui séparaient Acradine de Thyca, reviennent en ligne directe, jusqu'à l'extrémité occidentale de la base en question. Cette dernière ligne, ou plutôt les murs d'Acradine, servent de base à un second cône beaucoup plus long que le premier, et qui, en décrivant une courbe vers le nord-ouest, forme lui-même l'emplacement de ces deux dernières villes. Tycha et Néapolis étaient séparées l'une de l'autre, par une seconde muraille qui, vers le sud, décrivant également une courbe très-prononcée, donnait à cette première ville, une largeur qui n'était pas moindre des deux tiers en sus de la largeur de la seconde.

La circonférence de ce double cône, en y comprenant la petite île d'Orthygie [cône qui de toute part était entouré de hautes et fortes murailles], n'avait pas moins de dix lieues d'étendue. Syracuse fut donc en effet, non-seulement la plus grande ville de l'ancienne Europe, mais aussi de l'Europe moderne. On peut douter peut-être de ses deux millions d'habitans: il est impossible de douter de la grandeur de son enceinte; ses murs l'attestent encore aujourd'hui. ILE D'ORTHYGIE, OU MODERNE SYRACUSE.

Je l'ai dit ailleurs, ce me semble : le sort d'un voyageur est à plaindre : tantôt la richesse du sujet l'aceable, et tantôt sa stérilité! Que dire en effet de cette partie de l'ancienne Syracuse, qu'Homère, on ne sait trop pourquoi, surnomma la ville du soleil (1)? Parlera-t-on de son ancienne gloire? mais son avilissement n'en ressortira que plus; de son ancienne opulence? mais sa misère actuelle déchirera le cœur; de ses anciens monumens? mais ses monumens sont sous terre! Que dire donc de la moderne Syracuse? parlons un peu de ses ruines et de ses moines: la patrie d'Archimède ne possède plus que cela!

#### CLERGÉ DE LA MODERNE SYRACUSE.

Par quelle étrange fatalité la marche et l'esprit des princes vont-ils toujours en sens inverse de la marche et de l'esprit des peuples? Il y a que quelques centaines d'années, que ceux-ci soutenaient le parti de leurs prêtres, contre l'intérêt de leurs princes; et, aujourd'hui, ces mêmes princes soutiennent le parti des prêtres, contre l'intérêt de leurs peuples! Sous le règne de Philippe-le-Bel,

<sup>(1)</sup> Cicéron [In Verr. Lib. 6] rattache ce surnom à la pureté du ciel, et à la douceur de sa température; mais plusieurs autres villes de Sicile, ont un ciel aussi pur, et une température aussi douce.

Dante damnait publiquement des papes : je ne connais aucun pays moderne, où une création de ce genre ne devînt funeste à un poëte?

N'avez-vous pas des idées bien précises, quant aux conséquences très-probables du gouvernement des prètres? venez quelques mois en Sicile, et vos idées s'éclairciront.

Si quelque mortalité venait à peser tout à coup sur le clergé de cette ville, les vivans ne suffiraient pas à l'inhumation des morts; et la ville deviendrait un désert!

Même en y comprenant les immenses fortifications qui font mine de la défendre, cette ville n'a pas plus d'une lieue de circuit; toutefois dans ce faible espace, à force d'inciter la piété des fidèles, la gent monacale a trouvé le moyen de former et d'entretenir, aux dépens de ses pauvres ouailles, plus de douze couvens d'hommes, neuf à dix monastères de filles, deux à trois séminaires, soixante à soixante-dix églises; sans compter une foule de chapelles succursales, d'oratoires, de niches, de madones et de saints, dont chacun a son moine, sa fête, son tronc et ses pratiques!

Et, comme si ce n'était assez de tant d'établissemens de ce genre, la moderne Orthygie compte encore des confrairies dans le sac, et des confrairies hors du sac! Lesmembres de ces associations bizarres, de ces espèces de clubs religieux, sont de simples séculiers qui, de force ou de gré, se vouent à divers actes de piété extérieure. Ces associations n'existent pas sculement en Sicile: l'Italie en est encombrée. Les gens qui les composent, courent en procession dans tons les quartiers de la ville, dans le costume le plus ridiculement bizarre, que la folie humaine ait jamais inventé: un sac blanc, noir, rouge, bleu, gris, rose, orange ou jaune, selon la confrairie du confrère, les couvre de la tête aux pieds; tandis que, ménagés à la hauteur des yeux, deux trous laissent percer ses regards, et l'empêchent de se casser le cou; un énorme chapeau, soit de paille, soit de feutre, à forme ronde et à bords rabattus; plus une corde autour des reins: tel est l'habillement de ces hommes dont la vue excite à la fois l'étonnement, la peur, et la pitié!

A mon premier passage à Rome, une étrange et barbare paraphrase de la fameuse inscription de Dante: Lasciate ogni speranza voi che'ntrate, m'arrêta devant une maison, à la porte de laquelle on lisait en effet:

> Di questa porta non si sorte, Nè prima nè dopo la morte!

Cette lecture excita ma curiosité; et, pour la satisfaire, je résolus de m'adresser au premier venu. Il y avait dix à parier contre un, que ce premier venu serait un prêtre ou un moine; et c'en était un en effet; mais d'une espèce très-curieuse, et dont je ne soupçonnais pas encore l'existence. Qu'on se figure un spectre enveloppé, de la tête aux pieds, dans une espèce de sac de serge noire, et dont les

yeux étincelans brillent à travers deux trous hors du capuce qui me cache son visage. Je me crus au pays des fantômes ; la surprise me fit faire quelques pas en arrière, à mesure qu'il avançait vers moi. Cet homme [ car c'en était un en effet ] agitait fortement une espèce de tronc portatif, qu'il me tendit en silence; ce silence était éloquent : il m'apprenait en même temps l'état, le but et le pays du spectre. Quoiqu'assez peu porté à de semblables aumônes, désirant lui faire une demande, je crus devoir répondre à la sienne; mais je m'aperçus que je n'avais que des pièces d'argent. « Je n'ai point de monnaie », lui dis-je; et en parlant ainsi, je cherchais dans ma bourse. « Excellentissimo, mi scusi! » reprit le fantôme enfroqué, d'un ton de voix si humble, si patelin et si doux, que le refus devenait impossible! cependant, à l'appui de son assertion, le doigt du moine était déjà passé jusqu'au fond de ma bourse, pour me désigner une pièce que je n'avais pas vue moi-même. « Apprenez-moi , lui dis-je , ce que signifie cette étrange inscription, et quelle peut être la maison même? » Ici les yeux du moine perdirent leur vivacité naturelle : « Cette maison , me dit-il après un moment de silence, cette maison est un couvent des capucines. »-Eh quoi donc! m'écriai-je, ces sortes de prisons existeraient-elles encore? - Elles existent, monsieur; et depuis le retour du Saint-Père, elles sont même plus nombreuses que jamais. Le pouvoir, la cupidité des II.

prêtres, ont fait de cette ville, comme un vaste couvent, et l'étranger qui la parcourt, se demande où sont les habitans. - Mais quel homme êtes-vous? lui dis-je; ne faites-vous pas partie de cette classe? n'êtes - vous pas vous - même un moine? - Un moine, moi? que le ciel m'en préserve! reprit-il avec feu, mais en baissant la voix : grâce à Dieu, je ne suis ni moine, ni prêtre! » Ici, mes traits exprimèrent une si grande surprise, que mon homme ne put s'empêcher de sourire. « Vous n'êtes à Rome, reprit-il, que depuis peu de temps sans doute; car, s'il en était autrement, je croirais que vous voulez rire? Non, monsieur, je ne suis. ni moine, ni prêtre; j'ai servi fort long-temps dans l'armée de votre pays ; j'ai été à Vienne , à Lisbonne, à Moscow; ct, sous ce travestissement, fort étrange sans doute, vous voyez en moi une espèce de philanthrope, membre d'une association respectable, qui veille au soulagement des pauvres; en un mot, je snis maintenant capitaine dans la garde du pape. » Ma surprise redoublait : le prétendu moine continua: « Cette inscription qui vous étonne, cette maison que vous ne vous expliquez pas, je les connais trop bien moi-même! Voyez-vous cette horrible porte : deux ans , à pareil jour , elle se referma pour jamais, sur une fille unique et chérie; mon enfant me fut enlevée par les trames de ces infàmes, avec qui votre erreur me confond! Pour se soustraire à mon amour, à l'autorité paternelle, ma fille, mon propre enfant n'eut besoin que d'un

voen, d'un moment, d'une démarche : conseillée par son confesseur, elle se jeta aux pieds du pape, lui demanda d'entrer ici ; et , brisant tous les liens qui l'attachaient au monde et à son père, le pape la prit sous sa protection, et la sit entrer dans ces murs, d'où elle ne sortira en effet, ni pendant sa vie, ni après sa mort! Dans un pays où tout ce qui n'est , pas prêtre, est réduit à mourir de faim, ne vous étonnez pas que la misère, plus encore que la superstition même, encombre ces sortes de retraites, d'une foule de membres inutiles à la société qui les méprise, mais qui les paye. Si vous avez une fille; si cette fille vous est chère; si son caractère ardent, son imagination active vous font craindre pour elle l'égarement dont je gémis ; éloignez-la des mêmes piéges; fermez la porte à leurs auteurs, et gardezvous de l'amener à Rome! »

Ce terrible système dépeuple Naples, presqu'autant que Rome même. A une époque assez récente, les couvens de ces deux villes avaient enfin été fermés; leurs revenus, versés dans les coffres publics; et leurs membres, rendus à la société, qui les forçait ainsi à lui devenir utiles: aujour-d'hui, tout est remis sur l'ancien pied, ou, plutôt, les couvens et les moines pullulent plus que jamais à Rome, à Naples, et dans toute la Sicile! Cependant, par une politique remarquable, tout en rendant à César ce qui appartient à César, les souverains des deux pays, n'ont pas étendu le précepte, jusqu'à la restitution des trésors de ces

mêmes moines; et réduits désormais à la portion congrue, chaque couvent ne jouit aujourd'hui que d'un traitement annuel, d'environ deux mille quatre cents francs; mais, à l'époque où j'écrivais, cette mesure n'avait point encore été appliquée aux prêtres et aux moines de Sicile. J'ignore si les nouvelles lois les soumettront à la réforme; mais ce dont je suis sûr, c'est que le peuple même n'en sera ni plus ni moins foulé.

Mais, pour en revenir à la moderne Syracuse, on n'y peut faire un pas sans être frappé de la disproportion qui existe entre la classe utile, et le caput mortuum social. Les enfans portent ici la soutane et le petit collet; quelques parens poussent même la fureur, jusqu'à les enfroquer en bas âge. C'est ici que l'on voit des capucins en maillot, et des ignorantins en lisières! Les enfans de Sparte et de Rome, se couvraient dans leurs jeux, des armures de leurs pères: j'ai vu le temps où les nôtres avaient eux-mèmes un sabre pour hochet!

Au reste, en y comprenant même les prêtres, les moines, les nones, et les confréries dans le sac ou hors du sac, les deux millions d'habitans, que comptait l'ancienne Orthygie, se réduisent, aujourd'hui, à quatre à cinq mille âmes, assez peu contentes de leur sort.

Le savant le plus distingué de cette ville, est sans doute M. l'abbé Capodiêci, dont j'aurai souvent l'occasion de parler. Ce Nestor des antiquaires, dont les travaux et les recherches ont

jeté tant de lumières sur les antiquités de sa patrie, attend encore, aux derniers jours de sa vie, la récompense due à ses efforts patriotiques. Il est difficile de rien voir de plus extraordinaire que ce respectable vieillard, qui, sous ses cheveux blancs, conserve toute l'activité et l'ardeur du jeune âge. Son amour pour l'étude, et particulièrement pour celle des antiquités, est au-dessus de toute croyance. C'est un homme qui ne vit que dans les temps anciens, ne parle que les anciennes langues, ne rêve qu'anciens monumens, et rapporte tout au déluge! La vue de la maison qu'il occupe, ferait courir Paris et Londres! on y respire la rancidité des vieux siècles; on n'y voit que des choses qui ont trois à quatre mille ans! La salle où il travaille ne ressemble à rien de ce qui est quelque chose : toute l'antiquité a concouru à la meubler! les quatre murs sont tapissés d'inscriptions et d'épitaphes, dans toutes les différentes langues ; elles sont toutes, les plus vicilles, les plus rares et les plus inintelligibles! Tout autour de la chambre, et jusque dans l'embrasure des fenêtres et des portes, sont posées des tablettes vermoulues, poudreuses, surchargées d'antiquailles de toute espèce et de tout genre ; et, comme si l'espace eût manqué, on en retrouve encore sur le parquet, sous les tables, sous les chaises et jusque sous le lit même ; car, ou je me trompe fort, ou le vase de nuit est un lachrymatoire antique? En un mot, jamais homme n'eut

plus la passion du métier; l'amour des vieux temps et des dates perce en lui, jusque dans les détails qu'il joint au titre de ses livres, et je n'en veux pour preuve que le titre de son grand ouvrage; titre que je copierai ici, comme un trait assez remarquable; le voici:

« Anciens Monumens de Syracuse, illustrés par l'antiquaire Joseph - Marie Capodièci, Berger aréthusien, membre de l'académie royale des Périclitans, de Messine; et de celle du Bon Goût, de Palerme; associé honoraire de l'académie des Arcadiens, de Rome; correspondant de l'académie royale d'histoire et des belles-lettres de Naples ; secrétaire du bureau du Custode royal des Antiquités de Sicile; chapelain royal, et curé propriétaire de l'Hôpital militaire de Santé de Saint-Jacques de la Place Royale et quartier géral de Syracuse. Seconde édition, dédiée aux Amateurs des Antiquités. A Syracuse, de l'imprimerie de don François, M. Pulijo; l'an 1816 de la naissance de Jésus-Christ; l'an 2592 des Olympiades, ou, ce qui revient au même, la quatrième année de la 648°. Olympiade. »

Au milieu de tout ce fatras d'érudition et de dates, l'ouvrage n'en est pas moins très-bon, très-curieux et très-utile; l'auteur n'en est pas moins un homme très-instruit, et, ce qui vaut encore mieux, très-aimable. Si ce livre tombe un jour entre ses mains, il me pardonnera, je l'espère, le style et l'esprit de ces remarques, qui, tout en relevant un

faible très-innocent sans doute, n'ont en effet pour but, que le desir de rendre hommage aux talens de l'auteur, et aux lumières par moi puisées dans son livre.

> Antiquités d'Orthygie. Restes du temple de Diane.

Les misérables restes du plus beau temple de Syracuse, consistent entrois colones d'ordre grécosicule, cannelées; ces colonnes qui, autant qu'on en peut juger, devaient être d'un module remarquable, quant à leur grosseur et à leur élévation, se trouvent encastrées aujourd'hui, dans les murailles intérieures d'une maison particulière, située dans la rue dite Trabocchêtto ou Resalibra. C'est à ces admirables fragmens que j'ai fait allusion, en remarquant plus haut (1), que la moderne Orthygie conservait ses temples sous verre. Ces belles colonnes aux trois-quarts enterrées dans les caves humides et obscures de la maison en question, se retrouvent enfermées, en esset, dans deux espèces d'armoires à vitrage, dans une des chambres de cette maison.

La plus grande partie de ce bel édifice, existait encore en 1562; ces beaux restes furent alors aux trois-quarts abattus, pour faire place à un bureau de gabelle. Puis, en 1664, le reste en fut détruit pour faire place encore à une église dédiée à la Madone des Grâces.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 14.

De pareils actes peuvent se passer de commentaires; mais quand l'Europe civilisée offre une foule d'exemples de ce genre, qu'on veuille bien m'apprendre de quel droit cette Europe se récrie elle-même, contre la barbarie des Turcs, à l'égard de la dégradation des monumens anciens? les Turcs, il est vrai, abattent tous ces beaux restes, pour en scier les colonnes; mais ils n'en font pas des mosquées; moins encore des bureaux du fise! ces dégradations ont chez eux, un caractère d'utilité publique, dont le peuple du moins profite: les meules qu'ils en retirent broyent le pain du pauvre, que les madones et la gabelle renchérissent ici pour lui

Ruines du temple de Minerve, a Orthygie.

Le temple de Minerve eut le même sort que celui de Diane: plus d'un siècle avant la première irruption des barbares (1), un barbare de la légende, S. Zosime, évêque de cette ville, convertit ce temple en église; et le monument fut détruit.

Vingt-quatre superbes colonnes d'ordre grécosicule, cannelées et sans base, apparaissent aujourd'hui, à demi enfouies dans les murs de cette église, dédiée à je ne sais quel saint. Ces colonnes

<sup>(1)</sup> L'an 878, les Sarrasins s'emparèrent pour la première fois de Syracuse.

sont tout ce qui reste d'un monument, sur le compte duquel, le célèbre accusateur de Verrès (1), ne tarissait point en éloges! Tels sont les tristes restes du fameux temple de Minerve; restes qui, dans le fait, semblent se cacher dans l'épaisseur de ces murailles, comme honteux de soutenir cette masse informe et sans goût. De leur côté, les antiquaires font remonter la fondation du temple, à une époque fort antérieure à celle, où le corinthien Archias (2), s'empara de Syracuse, et en chassa les Sicules, c'est-à-dire, fort long-temps avant l'an 758. Si nos savans accusent juste, il résulte du fait en question, que, ce que n'avaient pu faire deux à trois mille ans de discordes civiles, sept à huit irruptions des barbares, dix-neuf siéges, autant de pillages et quatre tremblemens de terre; vingt évèques l'ont exécuté, pour l'intérêt de l'église, et un peu aussi pour le leur?

Cimarèlli, Mirabèlla et Mongitôre, placent ici un ancien méridien, dont le premier attribue la construction à Archimède. Ce méridien existait encore en 1766; époque où, selon le dernier, l'académie des sciences de Paris, aurait envoyé un de ses commissaires, pour en prendre connaissance. Cicéron n'en parle pas; mais son silence n'est pas une preuve négative, quant à l'existence

<sup>(1)</sup> Cicer. In Verr. lib. 4 et 5.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 19.

de cet intéressant ouvrage, le seul qui nous restât du grand homme en question. Le même auteur ajoute que ce monument avait été détruit dès l'an 1659, par l'évêque Capobiànco, qui aurait jugé convenable de faire abattre le mur au pied duquel il était construit. De son côté, Capodiêci (1), rejette le fait sur le premier dévastateur, je veux dire, sur l'évêque Zosime; mais Mongitôre et Capodiêci se sont trompés, quant à la date de la destruction, et quant au nom du destructeur: l'une et l'autre appartiennent à une époque bien plus récente: car, en fait de pieuses sottises, les évêques de nos jours ne le cèdent à qui que ce soit.

## BAINS ANTIQUES D'ORTHYGIE.

LES misérables restes de cette espèce de monumens, où les anciens déployaient une si grande magnificence, ne présentent ici, aujourd'hui, que des ruines informes, couchées çà et là sur le sol, des souterrains obscurs, humides et fangeux, entièrement dépouillés de tous ornemens extérieurs, et n'ayant plus que les quatre murailles et quelques fragmens d'escaliers. Orthygie a encore huit différentes ruines de ce genre : je n'en ai vu que quatre : une seule aurait suffi.

Le premier de ces bains fut découvert en 1805 ou 1806, dans une maison particulière, située

<sup>(1)</sup> Antichi Monuménti di Siracúsa. Tom. 1, § 7, pag. 75.

dans une petite rue (1) du quartier Saint-Jean-Baptiste. En nettoyant une vieille citerne, on découvrit une suite de cinquante-deux marches de maçonnerie; ces marches aboutissent à une petite salle carrée, au milieu de laquelle sont quatre piliers qui supportent la voûte ; au centre de celleci, est un anneau de fer, probablement destiné à suspendre une lampe, dont l'usage ne peut être regardé ici, comme le raffinement d'un luxe inutile? directement, en face de la porte intérieure, est un banc taillé dans l'épaisseur du mur. Ici, le savant qui me servait de guide, me fit gravement remarquer que ce banc était un siége; et, de plus, que les anciens s'assevaient sur ce siége, soit avant, soit après le bain! un peu plus loin, mon homme m'arrêta de nouveau, pour me faire admirer une autre merveille de ce genre : de l'un des côtés de la salle en question, est une porte, ou du moins l'ouverture d'une porte; et, comme il est fort étonnaut sans doute qu'une porte antique ait son seuil, ses mortaises et ses gonds, à défaut de ceux-ci, il m'en fit remarquer la place! Je lui sus gré de l'observation, car elle m'empêcha de me rompre le cou, sur le seuil de la porte antique! Celle-ci aboutit à une espèce de canal étroit, flanqué de deux fortes murailles; canal qu'on me donna pour un très-beau corridor; de là, je me glissai, à plat-ventre, dans

<sup>(1)</sup> Vico Ponavia.

une autre pièce nommée la salle des bains d'eau douce. Au milieu de celle-ci, j'aperçus, en effet, une espèce de fosse carrée-longue, dans laquelle je serais descendu peut-être, si, par bonheur pour moi, mon homme ne m'avait prévenu qu'en fait de monumens antiques, les escaliers sont encore plus mauvais que les seuils. Enfin, pour dernière merveille, on me montra un trou, qu'on m'assura avoir été jadis un puits, et qui s'ouvrait, je crois, à l'un des angles de la salle des bains d'eau douce. Ce trou, ou ce puits, était aussi obscur et aussi sec, que le bain même ; ce qui n'empêche pas M. l'abbé Capodièci de découvrrir ici l'ancien réceptacle des eaux sales ou infectes, que les matrones Orthygiennes laissaient après elles dans le bain(1)!

Le second des trois bains en question, m'avait été donné (2), pour le Bain de la Reine; et, quand je fus sur les lieux, je me trouvai dans le bain de Saint-Philippe! l'erreur ne tirait pas à conséquence: il est des saints plus choyés que des reines; et des églises, plus riches que des palais. On arrive au fond de ce bain, ou plutôt de ce puits, qui est d'une profondeur extrême, par une pente assez rapide, puis,

<sup>(1)</sup> Antîchi Monumênti di Siracûsa. Tom. I. §. 34. pag. 159.

<sup>(2)</sup> Paternò Bîscari. Viággio per tutte le antichità della Sicilia. pag. 84.

par un escalier spiral et à trois palliers. Apen près au milieu de la route, est une grande excavation artificielle, dont l'époque ne remonte pas au-delà du dernier siècle, et qui donna lieu sans doute à la découverte de la seconde partie de ce même bain. L'escalier en question tire sa seule lumière, de neuf petites ouvertures ménagées de distance en distance. On arrive enfin à la salle principale et unique, au milieu de laquelle est le bain, où l'on descend encore par trois marches véritablement périlleuses. Des bancs circulairement taillés dans l'épaisseur des murs, sont les sculs objets qu'on remarque; et, quand on les a remarqués, on a vu tout ce qui est à voir, dans le fameux bain de Saint-Philippe; et, pour peu qu'on pense comme moi, on n'en sort jamais assez vite!

Il faut convenir toutesois, que la construction de ce monument a quelque chose de remarquable : c'est une idée assez étrange, en esset, que de placer un bain au fond d'un puits? Ensin, j'en ressortis moi-mème, pour descendre de nouveau dans un autre; et, pour le conp, celui-ci était le sameux Bain de la Reine.

J'ai toujours été étonné que le nom donné à ce bain n'ait pas enfanté des volumes? il me semble cependant que l'occasion ne pouvait être plus belle; et que, parmi les femmes de tous les tyrans de Syracuse, il en bien quelques-unes, auxquelles on eût pu l'attribuer? mais, par une singularité qu'on remarque assez rarement, dans les écrits des antiquaires, non-seulement le nom de cette reine n'a produit ni dissertations, ni traités, ni querelles, mais il n'a pas mème donnélieu à la plus simple conjecture! Espérons toutefois que les choses n'en resteront pas là; et qu'aussi surpris que moi du silence de ses prédécesseurs, quelque savant cuirassé de latin et de grec, nous démontrera, pièces en mains, que la fougueuse Dimarate, ou l'inexplicable Phylistide se plongeait jadis, jusqu'au cou, au milieu de ces caux puantes!

Il en est des antiquités comme des mines : on ne les trouve guère à la surface du sol; et celui qui les cherche au-dessus, ne voit que l'herbe qui les couvre. Le dernier bain qui me restait à visiter, està vingt ou trente pieds au-dessous d'un des forts de la citadelle, nommé le château des Maniàcci. Nous parvînmes d'abord dans une salle carrée, qui n'a pas plus de quatre à cinq pieds en tout sens; au fond de cette salle est le bain; et ce bain ne présente qu'une mare assez puante, où sept à huit personnes pourraient se baigner à la fois. Le sol me parut fortau-dessous des eaux qui le recouvrent aujourd'hui. Le bain proprement dit est entouré de marbre blanc; les murs intérieurs sont recouverts de stuc, ou plutôt d'une espèce de brique ; la voûte et l'escalier sont faits de larges pierres carrées, et semblent d'un travail fort au-dessus des parties intérieures du bain, évidemment dépouillées de tout ornement accessoire.

# Aquéducs anciens d'Orthygie.

FAZZÊLLO, Mirabêlla, Landolina et Capodièci parlent péremptoirement de quatre dissérens aquéducs qui existeraient, selon eux, dans diverses maisons et églises d'Orthygie.

Toute ridicule que la démarche fût en elle-même, je viens, sur la foi de mes quatre savans, je viens, dis-je, de frapper aux quatre dissérentes portes, à l'esset d'obtenir la faveur de voir les quatre précieux aquéducs; et la démarche, ainsi que la demande, n'ont produit qu'un même résultat: on a cru que je voulais rire: on m'a fermé la porte au nez!

J'estime infiniment Fazzèllo, Mirabèlla, Landolîna et Capodièci: ils se seront mal expliqués, ou j'aurai mal compris leur dire; mais soit erreur de leur part, ou soit ignorance de la mienne, il faut avouer que les quatre aquéducs m'ont joué là un méchant tour?

## ANCIENS PUITS D'ORTHYGIE.

Les susdits auteurs m'ont assuré encore, qu'on voit aux environs d'Orthygie, ainsi que dans la ville même, un grand nombre de beaux puits anciens; tels, entre autres, ceux de la plate-forme du Câpo di Pôlpo et du château des Maniàcci; mais, comme dit l'adage, chat échaudé craint l'eau froide; et tout honteux de l'aventure des aquédnes, je ne me sens pas le courage de tirer la vérité du puits!

## GRAND PORT D'ORTHYGIE.

Je ne me fais pas une idée très-juste, de l'effet que pouvait produire le Portus magnus d'Orthygie, avec ses cinq milles de circuit (1), ses montagnes verdoyantes, ses superbes murailles, ses portes d'airain, ses forts, ses temples, ses palais, ses deux tours, sur l'une desquelles, l'imagination peut fort bien placer Archimède, brûlant ou fracassant les vaisseaux ennemis, et, au milieu de tout cela, Aunibal, Nicias, Marcellus, à la tête des flottes carthaginoises, athéniennes et romaines, chargées de leurs soldats et de leurs instrumens de guerre; je ne sais, dis-je, quelle espèce de prestige pouvait résulter, en effet, d'un théâtre et d'acteurs de ce genre; mais, pour le spectateur impassible, tout cela devait faire un spectacle assez beau?

Rien de tout cela ne pare aujourd'hui le grand port de la ville : tous ces ornemens étrangers , tous ces accessoires pittoresques ; plus forte encore peut-être , la magie des temps, des noms et des hommes ; rien de cela n'existe ; ces lieux ont tout perdu : cependant, ils méritent encore les éloges qu'en a faits Cicéron ; et du moment qu'on les voit , on s'écrie avec l'Orateur : il n'est rien de plus beau que le port de Syracuse (2)!

C'est en esset du haut d'une des deux tours que

<sup>(1)</sup> Environ une lieue deux tiers.

<sup>(2)</sup> Cicer. In Verr. Lib. 5.

Denis avait élevées ici [ l'une à l'extrémité de l'île, sur le cap nommé aujourd'hui Capo des Maniâcci; l'autre sur le promontoire Plemyrius]; c'est du haut d'une de ces deux tours, dis-je, que le grand Archimède foudroyait les galères romaines. Brydone se flatta d'avoir vu les ruines de cette tour : il avait une vue bien perçante! Un peu moins crédule que lui, Borch n'en crut pas Cicéron sur parole; et, quant aux prétendues ruines du palais de Denis, ce dernier voyageur cut d'autant plus de raison de se rire de la tradition populaire, que ce même palais et la forteresse que ce tyran y avait jointe, furent entièrement détruits par le célèbre Thymoléon, plus de trois cents ans avant notre ère; et qu'environ soixante-huit ans après cette même époque, Hiéron II construisit un nouveau palais, sur les ruines de celui de Denis; palais dont la situation même, n'est ni plus ni moins comme que celle du palais de Denis.

Pline (1) nous a transmis un fait qui, s'il est véritable, est assez digne de remarque: il prétend qu'un beau jour, les eaux de ce port perdirent tout à coup leur qualité saumâtre? Malheureusement, pour la confiance due à son dire, Pline se hâte un peu trop d'ajouter, que cet événement arriva le jour même que Dion le Jeune fut chassé de Syracuse; je dis, malheureusement, parce que l'addition de ce dernier fait me paraît affaiblir la confiance qu'on peut

<sup>(1)</sup> Hist. Nat., lib. 20 cap. 10.

donner à l'autre; en pareil cas, l'illusion des sens est sans bornes: ee ne serait pas la seule fois, sans doute, que le plaisir de chasser un tyran, cût eu l'art d'adoucir de plus grandes amertumes!

## FONTAINE D'ARÉTHUSE.

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée : un vicil adage l'a dit; le monument en question le prouve.

Que si vous demandez compte aux savans de la grande réputation de cette petite source, ne pensez pas qu'ils entrent dans les détails des localités mêmes : au lieu de vous parler de la fontaine, ils vous citeront Pyndare, Bion, Mosehus, Virgile, Ovide, Lucain, Stace, Silius Italicus, Nicanor, Pline, Diodore, Florus, Cicéron, Thucydide, Solin, Vibius Séquester, Sénèque, Pausanias, Athénée, Strabon, Pomponius Méla et Antonin; et, quand ils auront surchargé leurs pages de citations grecques et latines; quand ils vous auront rapporté les éloges que les poëtes, les historiens, les naturalistes et les lexicographes ont prodigués à cette source; en un mot, quand ils auront tout copié et tout dit, vous en aurez un peu moins su. qu'avant d'avoir fait la demande!

Mais si ces éloges furent vrais; et si, comme Cluvérius (1) l'assure, cette fontaine fut effective-

<sup>(1)</sup> Sicilia Antiqua. Lib. 1, cap. 12.

ment le monument le plus curieux et le plus célèbre de toute la Sicile; si, par suite de cette même célébrité, Syracuse échappa elle-même au ressentiment d'un vainqueur (1); je n'hésite pasàle dire : la princesse qui lui donna son nom, était bien la plus malheureuse princesse de toutes les princesses de la terre! aucune histoire ancienne et moderne, aucun roman, aucune fable, aucun conte, aucun mélodrame, n'offrit jamais un tel exemple des vicissitudes humaines; aucun changement de fortune plus frappant, plus affreux, plus touchant, plus complet!

On connaît de reste son histoire: fille de la nymphe Doris et du fleuve Nérée, le rang que ses père et mère tenaient alors en Arcadie, lui valut les honneurs du tabouret, à la cour même de Diane. On sait aussi que cette déesse passa toujours pour la plus grande prude de l'antiquité; et l'on n'ignore pas que, comme tant d'autres femmes, la déesse voulait bien avoir des amans, mais ne voulait pas que les autres en eussent. En ce temps-là, le malheur voulut qu'un petit prince d'Arcadie, devint fou à lier de la dame de Diane; et, comme les petits princes d'alors étaient presque aussi opiniàtres que les nôtres, l'ayant surprise un beau jour, au moment où elle se disposait à entrer dans le bain, pour s'assurer mieux de

<sup>(1)</sup> Florus, De Gestis Romanorum. Lib. 3, cap. 6.

son fait, il la saisit par la chemise. Aréthuse, de jeter les hauts cris ! ces cris d'attirer la princesse, qui, jugeant bien que la chemise ne pouvait résister long-temps, ne vit pas de meilleur moyen pour protéger la vertu de sa dame, et refroidir les feux du prince, que de les changer en fontaines. Aréthuse coule la première, et le prince coule après Aréthuse, qui, pour surcroit d'infortune, laisse ici sa chemise entre les mains de son amant, qui, comme elle, se frayant un chemin sous les eaux de la mer, la poursuit, avec la chemise, à plus de deux cents lieues au delà, je veux dire, à Syracuse même. Aréthuse s'arrête enfin; elle regarde autour d'elle; et n'apercevant plus, ni le prince ni la chemise, elle les croit tous deux perdus; ils ne l'étaient ni l'un ni l'autre : l'amoureux prince n'avait eu garde de laisser aller la chemise; mais, au moment où il s'élance vers la rive, dans l'espoir d'attraper Aréthuse par quelque chose qui ne ' lui reste pas dans la main, la fatale chemise s'accroche à un récif, et s'entortille de telle sorte, autour du cou du pauvre prince, que le prince et la chemise sont retenus sur le récif! de là , le bouillonnement continuel qu'on remarque dans les eaux de la mer Ionienne; bouillonnement produit par les pleurs et les soupirs du prince, enveloppé dans la chemise de la princesse. Ennemis nés des faits surnaturels, les philosophes et les naturalistes, expliquent la chose autrement; mais il est facile de voir, que le manque de foi les égare

encore ici, comme en tout ce qui tient aux miracles.

Mais, pour en revenir à notre pauvre nymphe, Brydone et Borch, qui ne sont pas toujours si sévères, me semblent s'écarter un peu trop, du respect dû à la chose antique? tous deux remarquent ici, qu'au lieu d'une source limpide et riante, ils n'ont vu qu'un lavoir dégoûtant, où coule une cau trouble et saumàtre; et l'un d'eux [le dernier, je pense], ajoute même, que l'on pourrait en dire autant, des nymphes qui l'entourent aujourd'hui.

Voila ce qui s'apelle outrer par trop les choses : à la vérité, la célèbre fontaine d'Aréthuse sert de lavoir public aux Nausicaa d'Orthygie; à la vérité encore, celles-ci ne sont pas tout-à-fait aussi jeunes, aussi belles et aussi attravantes, que la fille du bon Alcinous; à la vérité aussi, la fontaine en question reçoit les eaux d'une partie des égouts de la ville; à la vérité, enfin, les tanneurs de la ville y fout souvent tremper leurs cuirs; mais, aux yeux des vrais amateurs, ce sont là autant d'objections très-futiles : comme il y a fagots et fagots, il y a également source et source; or, une source antique est tout autre qu'une source moderne; la moindre impureté peut corrompre les eaux de celle-ci ; rien n'altère au contraire la pureté des eaux de l'autre; et ce qui le prouve, en esset que, malgré les guenilles que l'on lave chaque jour dans la fontaine antique, malgré les

égouts qui s'y vident, et les cuirs que l'on y fait tremper; non-sculement, au titre de lavoir, la fontaine d'Aréthuse joint encore le titre d'abreuvoir public, mais tous les porteurs d'eau de la ville (1) viennent y puiser celle qu'ils vendent aux habitans.

Où Brydone a-t-il été prendre tous les contes qu'il nous fait, sur la nature et le cours des deux sources en question, et le silence que toute l'antiquité (2) aurait gardé, selon lui, sur la seconde de ces mêmes sources? On sait de reste aujourd'hui à quoi s'en tenir sur les fables que les anciens auteurs semblent s'être donné le mot,

<sup>(1)</sup> A Naples, et par toute la Sicile, ces porteurs d'eau, fort différens des nôtres, sont les seuls qui débitent l'ean fraîche et potable; on les connaît sous le nom d'Acquajoli ; les uns ont de petites boutiques au coin de chaque rue, et les antres parcourent la ville; ces derniers ne ressemblent pas mal à nos marchands de tisane. Les uns et les autres ne vendent que l'eau frappée de glace, ou plutôt de neige, dont ils relèvent la saveur, par quelques gouttes de jus de citron ou d'eau d'anis. L'eau potable des maisons particulières ne se prend pas autre-part; les cafés même n'en ont pas d'autre; et les personnes les plus distinguées boivent publiquement dans la rue, à la porte de ces mêmes boutiques ; un grand verre de cette eau glacée coûte deux grains, environ deux liards de notre monnaie.

<sup>(2)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. 12.

pour publier sur l'Alphée et l'Aréthuse. Les auteurs modernes du pays sont généralement revenus à la raison; les vieux contes de la Grèce ont cédé la place, en Sicile, aux vieux contes d'un pays plus ancien; et les Métamorphoses d'Ovide n'entrent plus pour rien aujourd'hui, dans les cours d'histoire naturelle. Les modernes Sarrasins commencent à se former; ils ne soutiennent plus que ces deux sources n'en font qu'une; ils savent qu'elles ne viennent point de la Grèce; qu'elles ne s'ouvrent point d'elles-mêmes le chemin sous les caux de la mer; que la première, je veux dire, l'Aréthuse, a son embouchure dans le grand port de leur petite ville, et sa source, dans l'intérieur des terres; que, par un canal artificiel, une partie de ses caux passe effectivement sous les caux de la mer, au milieu desquelles elles reparaissent ensuite à quelques toises du rivage; et là, par un esset purement naturel, forment une espèce de bouillonnement; bouillonnement fort remarquable sans doute, mais non pas merveilleux; que les habitans de la nouvelle Orthygie, nomment, on ne sait trop pourquoi, l'OEil de Zilica; et que les anciens qui le nommaient Alphée, confondaient ridiculement, avec le sleuve de ce nom, qui baignait les murs d'Olympie, en Grèce. Quant à leur prétendu silence sur l'Alphée de la Sicile, je conçois moins encore l'assertion de Brydone; puisqu'il est vrai de dire que la plupart des poëtes, des historiens et des naturalistes anciens

n'ont jamais parlé de l'Aréthuse, sans parler aussi de l'Alphée (1).

#### PETIT PORT D'ORTHYGIE.

QUANT au petit port d'Orthygie, ce port n'eut jamais rien de remarquable, que la magnificence des monumens mêmes dont il était entouré; mais, comme ces monumens ont disparu, je ne vois pas ce que l'on pourrait en dire? Je n'en parlerai donc que pour relever l'erreur assez étrange où Borch paraît être tombé. S'en tenant au surnom que Florus (2) donne à ce même port, qu'il appelle le Port de marbre, notre voyageur en conclut, que Denis l'avait fait paver tout entier en marbre fin (3): voilà de ces idées passablement étranges! L'historien parle ici en poëte : il prend le tout pour la partie, et rattache au port même, l'épithète convenable aux monumens qui l'entouraient. Denis était un assez méchant prince; mais Denis était un homme fort au-dessus sans doute de l'idée ridicule qu'on lui prête.

<sup>(1)</sup> Ces Auteurs sont, entre autres: Théocrite, Idyll. 4; Moschus Id. 8; Virgile, Énéid. lib. 3; Pynd. Od. Pyth, et ailleurs; Pausanias, dans ses Attiques et dans les Éliaques; Ovide, Mét. liv. 5; Plin., Hist. Nat. liv. 2, ch. 103; liv. 32, ch. 5; Sénèque, liv. 3, chap. 26, etc, etc, etc.

<sup>(2)</sup> Flor. De Gestis Romanorum. Lib. I, cap. 6.

<sup>(3)</sup> Borch. Loc. cit. Tom. I, Lett. 10, pag. 137.

Un travail plus utile et plus digne de remarque que le prétendu pavé de Borch, c'est le bel aquéduc que le prince en question avait fait construire au-dessous du port même; ouvrage aussi inouï qu'admirable, et au moyen duquel toutes les eaux des environs d'Acradine, passant ici sous les eaux de la mer, venaient se jeter dans les fontaines d'Orthygie. Brydone confond mal à propos, à cet égard, les eaux des environs d'Acradine, avec celles de la fontaine d'Aréthuse (1); ces eaux qu'il fait ainsi couler dans l'aquéduc de Denis, en étaient, et en sont encore séparées par un espace immense; je veux dire, par toute l'ancienne Orthygie.

#### Musée D'ORTHYGIE.

Si jamais peuple civilisé fut à même de former la collection la plus nombreuse, la plus riche, la plus intéressante et la moins dispendieuse des anciens monumens de ses pères, ce furent sans doute les habitans de la nouvelle Syracuse. Nés au milieu des ruines de quatre villes fameuses; ne pouvant faire un pas, sans fouler un chef-d'œuvre; ils n'avaient qu'à se baisser et prendre : voyons un peu ce qu'ils ont pris.

Deux ou trois salles par bas, attenantes au palais archiépiscopal, salles humides, étroites et obscures, auxquelles on parvient par la porte de derrière dudit palais; tel est l'emplacement et le

<sup>(1)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. 12.

lieu octroyés, par les habitans d'Orthygie, aux restès de la magnificence, aux productions du génie, au souvenir même de leurs pères; tel est en un mot, le célèbre musée de la moderne Syracuse!

Ce misérable local, renferme un chef-d'œuvre de l'art: une Vénus, que les antiquaires s'accordent à regarder, comme la fameuse Vénus Callypige, si vantée par les historiens et les poëtes; et qui, se retrouvant partout, n'existe peut-être nulle part.

Je ne réponds donc pas d'avoir maintenant sous les yeux, cette statue célèbre, pour l'exécution de laquelle deux sœurs, les plus belles femmes de Syracuse, s'offrirent à servir de modèles à l'artiste, et, par amour de l'art, rivalité ou principes religieux, l'engagèrent à copier leurs fesses (1);

<sup>(1)</sup> Le mot est un peu leste; mais il est très-modeste, comparativement au récit d'Athénée, de Lampride et d'Archélaüs. Les deux sœurs en question disputaient un jour de la beauté respective de cette partie de leur corps; un jeune pâtre vint à passer; on le
choisit pour arbitre; et beaucoup plus galant, et surtout plus adroit que le niais Pâris, l'arrêt du juge
syracusain ménagea si bien l'amour-propre des
deux belles plaideuses, que l'une d'elles en fit son
époux; et pour immortaliser et l'arrêt et leurs charmes,
toutes deux élevèrent un temple à Vénus Callypige, c'est-à-dire à Vénus aux belles fesses.

mais ce que je sais bien, c'est que le beau idéal ne peut aller, ni plus haut ni plus has; et que les fesses en question, feraient honte à plus d'un visage!

Mais que je voie ou non, ici, la fameuse Vénus Callypige décrite par Athénée, Lampride, et Archélaüs, et qui, sous ce même nom, fut donnée, par Héliogabale, au temple de la Vénus syracusaine; je n'en vois pas moins, en esset, ce que la nature et l'art ont jamais produit de plus beau.

La déesse scar, quelle que soit cette statue, toute femme aussi belle est une divinité, ou mérite du moins d'en être une! ], la déesse, dis-je, est debout, et vient, au moment même, de sortir de son bain; un léger frémissement semble la parcourir encore, et me fait grelotter avec elle; sa main gauche retombe, comme machinalement, sur cette partie du corps, que les anciens nommaient, et que, plus timorés, sans être plus modestes, nous nous contentons d'indiquer. Au surplus, comme le remarque trèsbien un savant abbé du pays, l'artiste prévoyant, a placé cette main de manière, que le regard explorateur peut passer par - dessons sans peine (1). Quant au bras droit, qui, comme il est facile de le voir, devait cacher aussi quelque chose, la perte de ce bras laisse le sein à décou-

<sup>(1)</sup> Bongiovânni. Guida per le Antichità di Siracása, pag. 18.

vert; et le regard explorateur embrasse ici, sans nul obstacle, toute cette belle partie du corps de la déesse.

Cependant, à demi courbée, et de la seule main qui lui reste, la mère de l'amour cherche à tirer en avant, sur elle, une espèce de draperie, si pesante et si lourde, que, pour plus d'une raison, on s'applaudit de l'inutilité du dessein.

Cette draperie, qui s'élève par-derrière la statue, est effectivement si grossière; le travail et l'effet en sont d'un si mauvais goût, que, supposant d'abord qu'elle avait été placée là, par quelque main ignorante, et n'était en effet qu'un accessoire étranger au chef-d'œuvre, la première idée qui me vint, fut d'en chercher la sertissure; mais, malheureusement, je ne tardai pas à reconnaître que l'idée, sinon même le travail, appartient à l'auteur du chef-d'œuvre (1).

J'aborde enfin le sanctus sanctorum. Me voici derrière la statue, face à face avec les deux plus beaux globes que la nature ait pu former, et que l'art ait pu imiter.

Ici, changeant tout à coup de visage et de style, M. l'abbé Capodièci, qui, jusqu'à ce moment, a librement parlé lui-même, de toutes les parties de

<sup>(1)</sup> Ce n'est sans doute qu'à la perfection même de toutes les autres parties de cette statue, qu'on doit attribuer le silence que tous les voyageurs ont gardé, quant au vice de la draperie en question.

notre charmante baigneuse, par lui mesurée et décrite, depuis la tête jusqu'aux pieds, M. l'abbé Capodièci, dis-je, se renferme tout à coup, dans le plus modeste silence; à peine même osc-t-il jeter un regard furtif, sur cet autre côté du chef-d'œuvre: la tête de la Gorgone ne l'effraierait pas davantage que les fesses de notre Vénus! Quant à son adversaire (1), l'homme au regard explorateur, il est fort au-dessus d'une pareille faiblesse; et, une fois parvenu au point où j'en suis maintenant, il aborde franchement son sujet, et le traite en véritable maître. « se atténto, s'écrie-t-il, rivólgesi l'ócchio alle parti deretane, si dirà allóra, che le medésime spirano veramente naturalezza, ed esecuzióne di anatómiche léggi (2)!»

Il n'y a pas plus d'une quinzaine d'années, que la moderne Syracuse possède ce chef-d'œuvre de l'ancienne; la statue fut trouvée, le 7 janvier 1804, dans une fouille faite à l'endroit nommé Bonavia; elle était au milieu de trente-deux autres fragmens de colonnes, de socles et de chapiteaux de marbres étrangers; d'où les antiquaires ont tiré cette conséquence, que le lieu en question devait être le site même du fameux temple de Vénus Callypige.

<sup>(1)</sup> L'abbé Bongiovanni vient, en effet, de publier un petit livre, contre les gros volumes de l'abbé Capodièci: au moment ou j'écris, les parties en sont encore aux mains.

<sup>(2)</sup> Guida per le Antichità di Siracusa, pag. 19.

Le chef-d'œuvre a grandement souffert des outrages des hommes et du temps : la tête et le bras droit manquent; le bras gauche est rompu en deux parties à peu près égales, et sa restauration n'est pas propre à diminuer le regret. M. l'abbé Capodièci remarque fort bien ici, que deux circonstances également pénibles ne laissent que peu d'espoir de retrouver un jour cette tête charmante; car, par suite de la plus vile adulation, on sait que les Romains mutilaient les têtes des statues grecques, pour les remplacer par celles de leurs princes favoris; et que, par un fanatisme non moins barbare, les premiers chrétiens les détruisaient également. En effet, la tête de notre Vénus paraît avoir été sciée et non brisée; on v remarque même le trou où l'on scella ensuite le fer qui soutenait la tête, ainsi substituée à l'ancienne. Cette adulation était tellement ordinaire, qu'au rapport de Dion Cassius (1), les sculpteurs de l'ancienne Rome avaient coutume de mettre sur les statues, des têtes qui s'ôtaient et se remettaient à volonté. Tout étrauge que la chose puisse paraître, sans remonter si haut, ni aller aussi loin, il ne serait pas difficilede découvrir et de citer, parmi nous, plus d'un temple à double idole, et plus d'un dieu à double tête.

Le second chef-d'œuvre du musée d'Orthygie, est une statue d'Esculape. Cette statue est, pour ainsi dire, entière. Le bras et un fragment de la

<sup>(1)</sup> Hist. lib. 7. Cap. 58.

draperie sont les seules dégradations qu'on y remarque; je dis les seules, parce qu'ainsi que l'observe plaisamment le célèbre Maffei, le temps paraît s'en être toujours pris au nez des statues antiques? mais, fort heureusement, il n'a donné qu'une légère chiquenaude à celui de notre docteur!

Cette statue est de la plus grande heauté; elle est un peu au-dessus de la grandeur naturelle; c'est encore un trésor que ce musée possède depuis peu : sa découverte ne remonte pas au delà du 7 décembre 1803; elle fut trouvée dans une fouille faite à peu de distance de celle, qui rendit au jour et à l'admiration commune, la fameuse statue dont je viens de parler.

Je n'ai encore cité que deux monumens du musée d'Orthygie; et toutefois je suis bien près d'atteindre le terme de la course; car je n'y vois plus rien de bien remarquable, si ce n'est toutefois le buste de Thymoléon.

Sur le socle de ce buste, se lisait l'inscription suivante :

## EXTINCTORI TYRANNICAE.

On y lit, aujourd'hui, un ordre du jour relatif aux coups de canon à tirer par les forts de la ville, le jour de la fête de l'apôtre Saint Jacques! ceci mérite explication.

Cette statue fut découverte en 1530; l'historien Fazzêllo qui, comme je l'ai remarqué, écrivait vers le milieu de ce même siècle, dit avoir lu lui-même la première inscription (1). En 1618, le gouver-neur d'un des châteaux d'Orthygie, la fit gratter entièrement, pour y substituer celle dont je viens de parler. Le lecteur qui aurait quelque peine à me croire, peut recourir ici à l'aveu même d'un auteur national (2), écrivant aujourd'hui, dans Syracuse même.

Au reste, quelques antiquaires prennent ce beau buste pour la statue élevée à Jupiter Libérateur, à l'époque de l'expulsion du tyran Trasybule. Quel que soit le nom qu'on lui donne, l'EXTINCTORI TYRANNICAE n'en aura pas moins été effacé; et le calcul des coups de canon pour l'apôtre Saint Jacques, n'en aura pas moins pris sa place!

BIBLIOTHÉQUE PUBLIQUE D'ORTHYGIE.

Les conservateurs de cette bibliothéque semblent connaître assez peu le prix des trésors qu'ils conservent; car le plus précieux de tous, est celui qu'ils mettent à la porte.

Au-dessus de l'entrée principale est placée la fameuse inscription grecque qui, selon le P. Lûpi (3), nous apprendrait ce que nous savions de reste, ce que nous aurions pu nous passer de savoir : que le père du tyran Hiéron se nommait Hiéroelès.

<sup>(1)</sup> Fazzêllo De Reb. Sicul. Dec. I, lib. 4, cap. 1.

<sup>(2)</sup> Capodièci. Antichi Monuménti di Siracása. Tom. I, § 18. pag. 110.

<sup>(3)</sup> De Sever. Mart. Epitaph., cap. 10, pag. 90.

Cette malheureuse inscription sera la perte des savans de Syracuse : ce sont des disputes, des attaques, des réponses, des volumes à n'en plus finir! depuis l'époque de sa découverte, c'est-à-dire, depuis 1734, jusqu'au moment même où j'écris, la carrière philologique n'a cessé d'être baignée d'encre. Cette inscription fut alors découverte parmi une foule d'autres antiquailles qui, depuis plusieurs siècles, moisissaient en paix dans un coin de la cour du palais archiépiscopal; le malheur voulut qu'un beau jour, l'an de grace 1789, M. l'abbé Capodièci l'aperçût dans son coin; qu'il en parlât à l'évêque actuel (1), et que l'évêque consentît à l'en tirer; une fois rendue au grand jour, elle parut beaucoup plus claire; et l'abbé Capodièci fit si bien, qu'il décida l'évêque à la placer à la porte de la bibliothéque publique. Le malheureux abbé ne savait guère alors tout le mal qu'il se faisait à luimême! seul auteur de la découverte, il eût pu très-facilement s'en réserver tout le mérite; et son zèle le poussa trop loin. L'évêque s'entend avec l'abbé Sinêsco son secrétaire, qui, à l'inscription grecque, joint une inscription latine deux ou trois fois aussi longue que celle-ci; inscription dans laquelle il donne à son patron (2) tout le mérite de

<sup>(1)</sup> Mgr. Alagôna.

<sup>(2)</sup> Capodiêci. Antichi Monumenti di Syracusa. Tom. I, §, 24, pag. 119.

l'entreprise. Je laisse à juger au lecteur de l'indignation de l'abbé Capodièci, à la vue du nouveau monument! Trente ans n'ont pu encore affaiblir en lui l'impression; et chaque fois que notre abbé y pense, il devient aussi jaune que le marbre de la fatale inscription.

On ne décrit point une bibliothéque; on s'en sert, et ce n'est qu'ainsi qu'on la juge. Je veux croire que celle-ci mérite en effet les éloges trèsremarquables que lui donne l'abbé Bongiovanni (1); je veux croire que les deux tables travaillées en mosaïque, avec différentes pierres et marbres de Sicile, sont deux pièces extrêmement curieuses; je veux croire que les livres de la bibliothéque même sont rangés dans le meilleur ordre, et surtout faciles à déranger : je veux croire que l'éruditissime bibliothécaire, le chanoine, curé et avocat Ignace Avôlio a lu, à cet effet, tout ce qui a été écrit par Morosius, Leibnitz et les auteurs de l'Encyclopédie française; je veux croire que le voyageur, versé dans la science biographique, doit s'extasier ici, à la vue des éditions des Aldes, Giûnti, Valgrîsi, Frellôni, Morêlli, Robert-Étienne, Vascosâno, Grîfi, Pêrna, Henri Pêtri, Frobêni, Vechêlio, Elzévirs, etc., etc.; je crois également que son extase ne sera pas moins grande, en admirant l'ordre chronologique de la nombreuse et estimabi-

<sup>(3)</sup> Guida per le Antichità di Siracusa, pag. 272 esegg.

lissime collection des éditions du quinzième siècle; éditions dont je rends grâce à l'auteur de nous avoir épargné le détail; mais, quant aux éloges non moins grands, non moins superlatissimes, par lui donnés à certain vieux codex tombé, comme par miracle, d'une mosquée du Grand-Caire, dans la bibliothéque en question; la patience à la fin m'échappe; et je ne me sens plus le courage de m'en rapporter à son dire! Le fait est, que, tout le mérite du précieux codex ne consiste qu'en sa rancissure; et M. l'abbé Bongiovànni me permettra de remarquer, que des raretés de ce genre se retrouvent partout, et ne s'admirent nulle part.

Ce qui vaut mieux sans doute, et sur quoi notre auteur semble insister le moins, c'est une assez belle collection de médailles gréco-sicules et romaines, en or, en argent et en bronze.

### Musées particuliers.

Outre le musée public, Orthygie possède deux musées particuliers; et ceux-ci, comme tous les cabinets de ce genre, soit en Italie, soit en Sicile, s'ouvrent facilement à l'étranger, au moyen d'une faible rétribution.

La première de ces collections appartient à don Charles Rûsso ; la seconde, au peintre don Raphaël Pôliti.

Si le mérite d'un musée tenait au plus ou moins d'espace qu'il occupe, celui du seigneur Rûsso l'emporterait du beaucoup, sur la collection du Ra-

phaël de Syracuse : l'un n'a pas moins de quatre grandes salles remplies, du haut en bas, de minéraux et de coquilles ; l'autre, au contraire, n'en a qu'une, et celle-ci est même assez médiocrement garnie: mais le premier ne renferme que ce qu'on voit partout; et le second, ce qu'on ne voit nulle part, ou du moins nulle part mieux qu'ici; une des collections les plus complètes et les plus rares des fameux vases gréco-sicules. Ici, l'élégance et la diversité des formes, la grâce des figures, la variété des couleurs, des attitudes et des groupes, me semblent fort au-dessus des beaux vases étrusques de Naples; parmi ceux qui m'ont le plus frappé, je citerai les vases à figures noires, ressortant sur un fond blanc-mat; et, parmi ces derniers surtout, celui que Borch cite, je crois, luimême: Thésée tuant le Minotaure.

Au reste, de même que tant d'autres modèles de l'art et du goût de leurs ancêtres, ces précieux monumens n'ont pas été entièrement inutiles aux artistes de nos jours; ceux-ci, il est vrat, ne sont point encore parvenus à imiter les couleurs et les groupes de ces vases; mais, du moins, leurs potiers en ont-ils imité les formes; et c'est bien quelque chose. On fabrique aujourd'hui à Milàzzo, l'ancienne Mylas des Chalcidoniens, on fabrique, dis-je, une grande quantité de vases également en terre cuite; et qui, quoique d'un travail assez grossier, se rapprochent beaucoup, quant, aux formes, des beaux vases gréco-

sicules; et cette manufacture est peut-être la seule que l'on puisse citer en Sicile.

ACRADINE, SECONDE VILLE DE SYRAGUSE.

Archias de Corinthe, qui, 758 ans avant notre ère, s'empara le premier d'Orthygie, la seule des quatre villes de l'ancienne Syracuse qui fût encore construite; Archias, dis-je, passe aussi pour le fondateur d'Acradine. Plus grande que toutes les autres villes, Acradine était aussi la plus peuplée; on y comptait un million d'àmes. On voit encore les ruines des murs dont elle était entourée.

Cette ville, était baignée par la mer à l'est, au nord et au sud; la partie occidentale de la ville regardait Thyca et Néapolis (1). Voyons un peu ce qui nous reste de ses anciens monumens.

## Anciens monumens d'Acradine.

Au nombre de ses plus fameux édifices, cette ville pouvait citer: 1°. le temple de Jupiter Olympien, temple qu'il ne faut point confondre, avec celui du même nom, situé sur les bords de l'Anapis, et dont je parlerai ailleurs; 2°. le fameux autel de la Concorde, qui était ici, ce qu'était l'autel de la Miséricorde, à Athènes; le temple de Diane, à Éphèse, en Syrie; celui d'A-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 28, le plan chorographique des quatre villes de l'ancienne Syracuse.

pollon, à Délos; celui de Neptune, en Calabre; celui des Charybes, dans la Samothrace; celui d'Hercule, à Canope; celui de Vénus, en Thrace, et à Paphos; celui d'Esculape, à Pergame; etenfin, ce que sont aujourd'hui les églises et les couvens mêmes, en Sicile; je veux dire, un lieu d'asile, indistinctement ouvert aux hommes persécutés et aux plus infâmes scélérats; 3°. le Prytanée; 4°. la Curie; 5°. le Forum; 6°. le Palestre ou Gymnase; 7°. le Pentapile ou palais à Cinq-Portes, qui, selon toute apparence, fut la demeure de Denis, avant qu'il eût fait construire la forteresse dans laquelle il se retira ensuite, et dont je parlerai plus loin; 8°. le Portique; 9°. le palais d'Agathocle, connu sous le nom du palais aux Soixante-lits; 10°. les fameuses lathomies ou carrières; 11°. enfin, les Catacombes, ou sépultures publiques.

L'histoire nous a transmis le nom de tous ces monumens: à l'exception des lathomies et des catacombes, le temps et les hommes ont csiacé, pour nous, jusqu'à la moindre trace des monumens mêmes; ceux des deux autres villes n'ont pas eu un sort plus heureux. J'ai dit au commencement de cet ouvrage, que je ne parlerais que du monument qui existe (1); je passe donc d'abord aux lathomies, pour m'occuper ensuite des catacombes.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 9.

## Remarques préliminaires sur les Lathomies de Syracuse.

J'A1 dit que ces grandes excavations étaient les seuls monumens qui fussent encore debout, sur le sol de la ville d'Acradine; j'aurais pu ajouter, que de tous les objets offerts à la curiosité du voyageur, dans l'ancienne Syracuse, il n'en est pas peut-être de plus dignes de fixer ses regards, et son attention.

Mais, avant d'aborder le sujet, il convient de nous armer de gravité et de patience; car nous allons avoir affaire à des gens hérissés de grec; à des érudits renforcés, qui vous débitent les plus risibles contes, avec un sérieux remarquable; qui n'entendent pas le mot pour rire; qui, pour la moindre atteinte à la dignité du sujet, seraient hommes à vous envoyer aux Carrières; et peut-être même aussi, à vous y faire lire leurs ouvrages!

Il n'est pas un seul auteur ancien, qui n'ait parlé des lathomies de Syracuse. Cicéron et Thucydide nous les donnent pour autant d'excavations artificielles, dont le seul usage aurait été de servir de prison. Diodore et quelques autres, se rapprochent un peu plus de la vraisemblance; ils pensent, qu'avant de devenir l'instrument de la tyrannie, ces longs et dispendieux travaux curent un but moins odieux et plus utile : les quatre villes de l'ancienne Syracuse furent construites, selon eux,

avec les pierres tirées de ces vastes carrières. Nous reviendrons sur l'examen de la question.

Des rocs taillés à pic, et d'une hauteur démesurée ; d'énormes piliers soutenant des voûtes non moins grandes; des ponts, des arches suspendus dans les airs; des aquéducs, des souterrains, des canaux, des puits, des grottes, des cavernes profondes, où le jour n'a jamais pénétré, où l'air même se glisse avec peine; des masses de pierres informes, renversées les unes sur les autres, comme autant de débris du chaos primitif; des murailles rongées par le temps et les eaux pluviales; tels sont les premiers traits des lathomies de Syracuse; tel est le spectacle imposant qu'elles présentent; spectacle qui, agrandi encore par la magie des temps, des noms, des souvenirs, et de leur deux mille ans d'existence, vous frappe à la fois, de plaisir et de crainte, de surprise et d'horreur.

Quoique l'époque de ces grandes excavations, soit entièrement ignorée, et quoiqu'un travail de ce genre, suppose nécessairement, non pas des années, mais des siècles; cependant, par une singularité bien remarquable, tous les auteurs, soit anciens, soit modernes, s'obstinent à renfermer l'exécution de travaux si immenses, dans le court espace des trente-huit années du règne de Denis. Voilà un peu moins de huit lustres, passablement bien employés? si, contre toute espèce de vraisemblance, l'assertion est effectivement vraie, rayons du dictionnaire des langues, le mot

impossibilité: la sagesse des nations radote; et Paris peut avoir été fait en un jour!

D'après une autre opinion, ni plus ni moins fondée, ni plus ni moins probable, chacune de ces immenses cavernes, aurait été autant de prison particulière, où le tyran eût enfoui ses victimes? Je n'ai pas maintenant sous les yeux, la liste des prisonniers carthaginois et athéniens; menteurs tout aussi effrontés que les bulletins politiques, les bulletins de l'histoire ne sont pas articles de foi; bien moins encore, puis-je calculer, au juste, le nombre des personnes que le prince sacrifia à ses craintes; mais, tout en parcourant quelques-uns de ces prétendus cachots, je trouvai là plus de place qu'il n'en fallait sans doute, nonseulement pour emprisonner toute l'armée athénienne, mais voire même les deux millions d'àmes de Syracuse? la prétendue prison n'est ni plus ni moins grande que la ville!

Cluvérius est le seul, que je sache, qui ait vu la chose comme moi (1); ou du moins, le silence absolu qu'il garde à l'égard de toute autre prison, dans les quatre villes de Syracuse, paraît être une raison suffisante, pour prendre sa phrase dans un sens exclusif; et cette prison unique était effectivement située dans cette partie de la ville de Thyca, que les anciens nommaient les Épipoles,

<sup>(1)</sup> Sic. Ant. Voici ses propres expressions: Unus fuit Syracusis carcer Lathomiorum in Epipolis.

et qu'on nomme maintenant le Belvédère, de sa situation élevée. Cette prison n'est autre que la lathomie de Labdale, ou, comme chacun sait, le poëte Phyloxène se faisait reconduire, quand Denis lui lisait ses vers? mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette même carrière est la plus petite de toutes. Convenons-en de bonne foi : nous sommes de vieux enfans, que de vieilles nourrices amusent avec de vieux contes!

Ces carrières plus ou moins vastes, et plus ou moins curieuses, sont disséminées dans les villes, ou plutôt, sur le sol qu'occupèrent les trois villes d'Acradine, Thyca et Néapolis; elles sont au nombre de douze : la lathomie dn bois des Capucins, du Paradis, des Cordiers, de la Grotte Parlante, de la Salpêtrière des Grecs, de Bôrgia, de Sainte - Vênere, de Saint-Nicolas, de Roland, d'Arêzzi, de Caravelle et de Labdale. C'est dans cette dernière où Denis avait fait enfermer Phyloxène, auteur d'un certain poëme satirique, intitulé le Cyclope, et dont on prétend que le prince était le héros. On connaît de reste le trait rapporté par Plutarque, dans son traité de la Tranquillité de l'àme : Denis aussi bien que Néron, se piquait d'être poëte, et de plus, bon poëte; quoiqu'il en voulût fort à ce même Phyloxène, l'approbation d'un rival tel que lui, ne pouvait nuire à la réputation de sa muse; il le fait donc tirer de sa prison, et se met à lui lire ses vers, en lui demandant son avis; mais, au lieu de lui répondre,

Phyloxène dit aux gardes du tyran poète: Que l'on me ramène aux Carrières!

Parmi ces douze lathomies, il en est trois de remarquables: la grande lathomie d'Acradine, et celles de Néapolis; je parlerai d'abord de la première, puis, ensuite, des deux autres.

# GRANDE LATHOMIE D'ACRADINE, ou Bois des Capucins.

Le bon Sancho l'a fort bien dit : Il n'y a qu'heur et malheur en ce monde! La plus vaste, la plus secrète, la plus sûre, la plus sombre sans doute des douze prisons de Denis, n'offre plus, de nos jours, qu'une immense fosse toute ouverte, au fond de laquelle on découvre des arbres, des pierres, des choux, des ronces, et des capucins!

Biscari, Bongiovànni et Borch n'en parlent qu'avec un certain air de dédain; Capodiêci mème ne la cite, que pour apprendre à la postérité qu'en 1548, la prétendue prison de Denis fut donnée, par l'université de Syracuse, à une troupe de capucins, tombée, je ne sais d'où, dans la ville. Cependant, cette carrière si méprisée de ses ingrats concitoyens, est précisément celle que Brydone (1) admira le plus; celle dont il a tracé le tableau le plus beau, le plus rare, le plus inouï, le plus Radclifique et le plus long! Mon projet n'est pas de décrire les lieux après lui: il s'est si

<sup>(1)</sup> A Tour through Sicily, Lett. 12.

bien emparé de la matiere, qu'il n'a rien laissé à en dire, sinon la simple vérité: il a pris la carrière dans ses mains, il l'a pétri à sa manière; il y a placé des curiosités si rares, des choses si admirablement belles, des objets si inouis et si grands; qu'une fois transplanté dans le livre, le site a changé de nature; et que le jardin des Capucins l'emporte sur les jardins d'Armide!

Ne pouvant recourir, après lui, à l'amplification poétique, il ne me reste d'autre parti que de présenter la chose, telle qu'elle se présente à mes yeux.

La carrière en question est celle qui occupe le plus vaste espace. Au-dessus de cette grande excavation est situé, à deux pas de distance, le couvent d'où elle tire son nom. Cette carrière paraît avoir été creusée à quatre-vingts ou cent pieds au-dessous du sol. A l'exception de quelques morceaux, encore intacts, la voûte qui la couvrait jadis, est entièrement écroulée, et gît, en débris, sur le sol.

On y descend par un chemin rapide et peu sûr. Le Révérend Père qui vous sert de guide, et en tient la clef dans sa poche, ne manque pas de vous faire remarquer deux cavités assez profondes, situées un peu en deçà de cette même porte. Au fond de ces deux cavités, sont des espèces de niches, qu'on croit avoir été les tombes des prisonniers de la carrière. Enfin, la porte s'ouvre, et vous vous trouvez teut à coup, au milieu d'im-

menses ruines, parmi lesquelles croissent, sans régularité ni culture, une foule de plantes potagères, et les fruits que l'on retrouve ici partout; je veux dire des oranges, des eitrons, des figues de l'Inde et des olives. Tout cela, j'en conviens, forme un spectacle fort extraordinaire, vu la profondeur où tout cela croît, les décombres qui vous entourent, et ces remparts artificiels, dont l'élévation vous force de porter la tête en arrière, pour apercevoir le ciel.

Brydone s'extasie fort sur les oliviers qui croîtraient ici, selon lui, sur un roc où il n'y a absolument point de terrain (1). Si le fait était vrai, l'extase de Brydone serait juste : il aurait trouvé là un véritable effet sans cause! Malheureusement pour le prix de la découverte, la plus légère observation aurait pu lui en faire reconnaître le vide: cachée dans les fissures du roc, la racine de ces mêmes arbres tient à la terre végétale qui, avant de produire, contenait déjà le germe vivifiant. Quelques-uns de ces arbres ont leurs racines à une très-grande distance de la fissure à travers laquelle ils ressortent, et du roc même sur lequel ils semblent croître. Le fait est si peu extraordinaire, les exemples de ce genre sont si communs partout, que la surprise de notre voyageur est elle-même une cause de surprise.

Cependant, au merveilleux de la nature, le récit de l'auteur en question joint le merveilleux du

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. 12.

roman : de l'une des plus horribles cavernes de ce jardin délicieux, il fait la scène d'une véritable apparition; il y place une figure ambulante, un vieillard des siècles passés, auquel, n'étaient le bâton de pèlerin, le chapelet et le crucifix qu'il porte, il n'hésiterait pas à demander « s'il a connu Théocrite et Archimède, et s'il se souvient du règne de Denis le tyran? » Par bonheur, la question n'échappa point à notre voyageur; car, s'étonnant de sa science, le moine eût pu lui faire remarquer que, s'il avait vu Théocrite, il n'aurait pu voir Archimède, et que, s'il eût vu Archimède, il n'aurait pu voir Denis le tyran! Toutefois, le prétendu spectre se trouve être un capucin du couvent même; capucin, qui, selon notre auteur, aurait dit adieu au monde, pour passer le reste de sa vie dans cette solitude souterraine, à prier pour les misérables mortels.

Ce petit épisode, qui, dans le fait, est trèsagréablement raconté, excita ma curiosité; à mon retour au couvent, je sis part de mes doutes au supérieur même, qui me répondit, en souriant, que ce n'était pas la première question de ce genre que les voyageurs lui eussent saite. « Je n'ai pas lu l'ouvrage de M. Brydone, ajouta-t-il; j'en ai seulement entendu parler; il paraît avoir sait le roman de la Sicile? quand la vérité lui échappe, c'est que le conte ne se présente pas; je n'en veux d'autre preuve que l'historiette dont vous me parlez: il transforme notre verger, en un jardin char-

mant; ce jardin, que nous cultivons tous, et dans lequel nous sommes sans cesse, devient pour lui une véritable solitude; d'un capucin il fait un ermite; et d'un moine mendiant, un homme qui ne saurait toucher aux aumônes qu'on lui fait, si ce n'est avec une paire de pincettes! il y a en tout cela autant d'erreurs que de mots; vos auteurs ultramontains ont beaucoup d'esprit et de goût; un peu de raison et de sens ne leur serait pas inutile. » Tout en prenant de la remarque ce qui pouvait m'en revenir, je saluai le Révérend Père, et me hâtai de le quitter.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LES CATACOMBES DE SYRACUSE.

A QUELLE époque faut-il reporter la construction de ces immenses excavations? ont-elles toujours été destinées à la sépulture des morts? ont-elles servi de sépulture aux païens ou aux premiers chrétiens? Ces questions sont encore à résoudre. Je rapporterai plus loin les conjectures les plus probables.

Le nombre de ces souterrains est pour ainsi dire, infini. Non-seulement, comme je l'ai dit déjà, on les retrouve dans toute l'étendue du sol qu'occupaient les villes d'Acradine, de Thyca et Néapolis; mais ils s'étendent fort au delà de ces trois villes. Les plus vastes et les mieux conservés sont tous dans la ville, ou plutôt sous le sol de l'ancienne Acradine; savoir : les Catacombes de Saint-Jean, de Sainte-Lucie, de Saint-Diego et des capucins.

Je ne parlerai que de la première : quand on en a vu une, on les a toutes vues; et celle-ci est effectivement la plus belle.

#### GRANDE CATACOMBE D'ACRADINE.

CETTE catacombe qui, comme je viens de le dire, est connue sous le nom de Saint-Jean, mérite effectivement les titres de cité souterraine, de palais de la mort, de labyrinthe inextricable, que quelques historiens modernes se sont plu à lui donner. Ici, se présente en effet une multitude incalculable de rues, de carrefours et de ruelles souterraines, se croisant en tous sens; les unes coupées en ligne directe, les autres tortueuses et irrégulières, en largeur comme en étendue : ici, de distance en distance, des trous ménagés dans l'épaisseur des voûtes, et entièrement bouchés aujourd'hui, servaient sans doute à porter quelques lumières dans ces cavités ténébreuses? de chaque côté des rues que l'on parcourt, on remarque des niches larges et profondes, dans l'intérieur desquelles est une longue file de tombeaux qui tous, de même que la niche même, sont creusés dans le roc à vif.

A en juger seulement par la situation de chaque tombe principale, comme aussi par l'inégalité de nombre et de grandeur de celles qui l'entourent, on ne saurait douter que chacune de ces niches ne fût la sépulture, le colombaire particulier d'une seule et même famille. Deux tombes du père

ét de la mère occupent le centre; celles des enfans, ou parens, sont rangées à l'entour.

Toutes ces tombes sont d'une seule et même forme : nul ornement particulier ne les distingue l'une de l'autre. Ce sont autant de carrés longs qui, comme je l'ai remarqué, sont taillés dans le roc même, et qui sont tous entièrement découverts ; car les couvercles de terre cuite qui les fermaient jadis, sont tombés depuis long-temps, sous la main des barbares alléchés par l'espoir du gain.

L'un des hommes qui vous guident dans ces affreuses demeures de la mort, se sépare à dessein de vous, pour suivre une route fort éloignée de celle que vous suivez vous-même; et, comme toutes ces niches sont parallèlement alignées, comme elles se correspondent entre elles, au moyen d'une double ouverture, votre homme vous apparaît bientôt à une distance considérable; et, au pâle éclat des torches, passant ainsi de voûte en voûte, de tombe en tombe, et d'horreur en horreur, le regard interdit plonge dans les parties les plus lointaines de ce grand asile de la mort.

Ce spectacle est si beau, il est si frappant, si sublime; il est tellement étranger à tout ce qu'on a vu ailleurs, qu'on s'accuse, pour ainsi dire, d'avoir admiré autre chose; et que l'impression qu'on ressent, paraît être tout-à-fait nouvelle? Comparons ce tableau à celui de Brydone et de Borch.

Ces catacombes, dit l'un (1), ne sont point in-

<sup>(1)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. XII.

férieures à celles de Rome et de Naples, et elles sont construites dans le même goût. Aux environs de ces lathomies, dit l'autre (1), en sont d'autres plus petites, qu'on baptise du nom de catacombes: je crois qu'elles le sont comme les autres.

C'est à ces deux courtes remarques que se borne, chez l'un comme chez l'autre, la description des catacombes de Syracuse. Ces remarques sont en effet fort courtes, et cependant elles ne le sont point assez, pour ne pas nous prouver que, ni Brydone, ni Borch n'ont suffisamment observé le monument par eux décrit.

Je réponds à Brydone : bien loin d'être construites dans le même goût que celles de Rome et de Naples, les catacombes en question, ne ressemblent à cellesci, que par leur situation même, leur usage et leur nom: les unes, comme les autres, sont à plusieurs pieds sous terre; les unes, comme les autres, ont servi de sépultures; les unes comme les autres sont nommées catacombes. Ici, finit la ressemblance; ici, s'arrête le point de comparaison. Les tombeaux des catacombes de Rome et de Naples, sont toujours isolés, et ne sont point renfermés dans des niches; ces tombeaux sont des espèces de trous creusés, de distance en distance, de chaque côté du chemin. Les tombeaux des catacombes de Syracuse sont renfermés dans des niches particulières, et chacune de ces niches en contient un nombre plus ou moins

<sup>(6)</sup> Borch. Loc. cit. Lett. X, pag. 143.

grand. Les parties latérales des catacombes de Naples et de Rome sont formées par un roe massif, au delà duquel le regard ne peut pénétrer; les parties latérales des catacombes de Syracuse sont au contraire taillées à jour, et forment autant d'arcades régulières, au-dessus de chaque niche; arcades qui correspondent l'une avec l'autre, de manière que l'œil les embrasse toutes à la fois, ct se perd avec elles dans la ville souterraine. Les rues des catacombes de Rome et de Naples sont tellement irrégulières en hauteur et en largeur, que celui qui les parcourt est réduit à l'alternative également pénible, ou de risquer de se casser la tête contre les voûtes, ou de marcher à demicourbé : rarement peut-on y marcher deux de front. Les rues des catacombes de Saint-Jean, à Syracuse, sont toutes an contraire d'une largeur et d'une élévation telles, que, pour s'y promener en voiture, il ne s'agirait que trouver le moyen d'y faire descendre un carrosse et une mule.

Je réponds à Borch: la plus vaste des lathomies de Syracuse, la lathomie du Bois des Capucins (1), n'a pas un tiers de lieue de circuit intérieur? Les catacombes dont vous parlez, sont loin encore d'être entièrement excavées, et cependant, dans leur état actuel, vous eussiez pu y faire plus de dix lieues! Quant au donte que vous élevez, sur la

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 75.

nature de ces excavations, qui ne seraient, selon vous, ni des lathomies ni des catacombes, je conviens que mon intelligence ne va pas jusqu'à vous entendre; car, à moins d'attacher à ce dernier mot un seus absolument nouveau; il semble qu'on peut nommer ainsi, ces grandes excavations souterraines, où les premiers chrétiens creusèrent et cachèrent leurs tombeaux? Or, outre que, l'existence de plusieurs milliers de ceux-ci, prouve suffisamment l'usage des autres; une foule d'épitaphes grecques, gravées sur des pierres mobiles, avaient été trouvées de votre temps, et se trouvent journellement encore du nôtre, à la partie de chacune de ces tombes, où reposait la tête du mort? maintenant, je le demande : si tout cela ne vous satisfait pas; si vous croyez encore que ces excavations, baptisées du nom de catacombes, ne le sont pas plus que les autres ; que faut-il, pour satisfaire, et que ferons-nons donc de ces excavations immenses et de ces milliers de tombes, qui ne sont, selon vous, ni des carrières ni des tombeaux? Convenez-en, M. le baron: quelque visite indispensable, quelque grand gala chez un prince, quelque bal chez Mgr. l'évêque, vous aura fait perdre de vue jusqu'au nom de ces vieux monumens : cependant, comme leur célébrité vous forçait d'en parler dans l'ouvrage, vous aurez fait comme votre devancier, et vous en aurez dit ce que, pour être cru, il n'aurait pas fellu en dire?

J'ai parlé plus haut des épitaphes journellement

trouvées dans ces tombeaux : le musée d'Orthygie en est plein. Je n'aime point ces sortes de collections; et suis loin d'applaudir à l'absurde manie, qui, dans une seule et même chambre, réunit ainsi les monumens de tous les temps, de tous les lieux et de tous les peuples. Plaisant moyen de prouver le prix qu'on met aux monumens antiques, que de donner l'exemple de leur dégradation ; que de leur enlever leur plus grand intérêt, leur usage. leur site, leur coloris local! Ces spoliations monstrueuses m'ont toujours paru dignes des peuples les plus barbares; l'effet qu'elles me firent éprouver à Rome, je l'éprouve particulièrement ici : et ce n'est pas sans indignation ni surprise, qu'au milien d'un pays qui professe la religion du Christ, on voit des prêtres chrétiens (1) spolier làchement les tombeaux de leurs frères ?

Les murs de ce sombre et silencieux séjour sont encore chargés çà et là d'inscriptions, de croix, de chiffres, de monogrammes gravés, ou seulement peints avec des couleurs ronges, très-vives; on y voit aussi un grand nombre de figures semboliques, des Isis, des Vierges, des pénates, des palmes, des Christ, des colombes, des paons, des coquillages, des fleurs, des branches, des figures d'enfans; quelques mosaïques grossières, des des-

<sup>(1)</sup> Le musée dans lequel se trouvent les objets en question est, en effet, celui de l'archevêché de la ville. Voy. ci-dessus, pag. 57.

sins représentant des pas humains, des mésonphalides, ou espèces de fioles de verre, des plats servant aux repas funèbres, des lampes de tout genre; des vases onctuaires, des patères, des amphores, des cratères, des vases d'eau lustrale, plus connus sous le nom de lacrimatoires, etc., tous objets, qui, comme on ne l'ignore pas, appartenaient également aux cérémonies funèbres des païens et des premiers chrétiens.

Au reste, il est impossible de supposer que ces catacombes aient pu servir à aucun autre usage qu'à celui indiqué par les différens monumens en question : il n'y a pas ici un pied de terrain, qui ne soit occupé par une tombe.

On se tromperait beaucoup en supposant que la conservation de ces monumens doublement précieux et respectables, dût quelque chose aux soins d'un gouvernement éclairé. Ces catacombes sont affermées à des moines, qui en font eux-mêmes un objet de spéculation, et les montrent à tant par personne. L'état de nos propres catacombes, monumens que, par parenthèse, nous ne prisons point assez ; les soins , la propreté , la sûreté personnelle, et surtout l'absence de tout air corrompu, au milieu de millions d'ossemens, sont le contraste le plus frappant, de l'état d'abandon, de dégradation progressive, du manque de propreté, et de l'air pestilentiel de l'un des monumens les plus intéressans, je ne dis pas de Syracuse, mais de tous les pays que j'ai vus.

J'ai dit qu'on ne savait encore à quelle époque rattacher la construction de ces merveilleux ouvrages, de cette ville souterraine, taillée dans la pierre; qu'on ignorait également si ces excavations furent toujours destinées à la sépulture des morts; et, enfin, qu'on ne s'entendait pas davantage, sur la question de savoir, si elles servirent de sépulture aux païens ou aux chrétiens.

Chacune de ces questions peut paraître, en effet, autant de problème insoluble, pour celui qui n'a pas le monument sous les yeux; la première demande qu'il se fait est de savoir, si les auteurs anciens ont parlé de ces mêmes ouvrages? et du moment qu'il s'est convaincu du contraire, il se croit autorisé à conclure que les ouvrages en question ne sont point des ouvrages anciens; et c'est là, en effet, où gît toute la difficulté. Quant à moi, qui vois et touche ici les objets en question, je ne saurais hésiter à croire que je vois et touche en effet des tombeaux creusés dans le roc, par les anciens habitans du pays; tombeaux qui, après eux, servirent aussi de sépulture aux premiers chrétiens de cette île.

Une conséquence très-singulière sans doute, mais en même temps très-indispensable, me paraît résulter du système des savans qui, sur le silence général des anciens auteurs, ou, du moins, de ceux de leurs ouvrages qui sont parvenus jusqu'à nous, ont fondé l'opinion étrange qui rattache la

construction des catacombes à une époque postérieure au culte du paganisme.

Aucun auteur moderne n'a parlé, plus que les anciens, de l'époque de ces constructions; le silence de ceux-ci est, pour le moins, aussi probant que le silence des autres; d'où il résulterait, qu'en partant du principe en question, on pourrait rigoureusement conclure, que les catacombes de Syracuse ne sont l'ouvrage, ni des anciens ni des modernes; que la ville souterraine fut construite toute seule; et que le hasard a tout fait!

Je n'abuserai point de la patience du lecteur, en mettant ici sous ses yeux les opinions plus ou moins fautives, les conjectures plus ou moins ridicules, les assertions plus ou moins erronées. Ce n'est point au milieu des ténèbres qu'il convient de chercher la lumière; et sans nous engager dans un labyrinthe mille fois plus obscur que ces catacombes mêmes, contentons-nous de remarquer qu'elles existent; que chacune des parties qui les composent, porte évidemment l'empreinte du travail de la main de l'homme; qu'il est plus évident encore, qu'elles n'ont été construites que dans le seul dessein d'en faire un vaste cimetière; que, partout, on y retrouve des sépulcres, des monumens et des ustensiles, soit particuliers, soit communs au culte des païens comme à celui des sectateurs du Christ. Quant au silence très-remarquable, sans doute, des auteurs anciens et modernes, je ne vois pas ce qu'on peut en conclure

en faveur du système en question; car il me semble que ce double silence est, au contraire, la preuve la plus évidente que ces travaux immenses se rattachent à une époque fort antérieure sans doute aux temps de ces mêmes auteurs?

Rien de plus remarquable que la simplicité qui caractérise les diverses épitaphes des tombeaux : Le nom, les vertus et l'àge du mort ou de la défunte y sont consignés en trois mots; souvent le nom seul s'y remarque; et parfois celui-ci n'y est pas même cité; et l'épitaphe se borne à une simple sentence; en voici quelques-unes que je lis sur les lieux mêmes :

Au Sommeil de Théodore. Albius. Ophiractos. Philippe. Victoire. Phybno. Alexandre. Clodien. Argyre. Eunolius (repose) au sein de dix ans. Alphia, vécut.... Kapito. Tobianus. Aphrodise, mère de Denis et de Philist.... vécut... Elle vit heureuse en Dieu. Scribonie vécut..... mois...... jours...... La bonne et irréprochable Euphrosine, vécut 40 ans. L'honnête et irréprochable Epaphrodite vécut 30 ans et onze mois. Le bon Télesphore vécut 20 ans (1).

Je ne sais, si je me trompe, mais il me semble

<sup>(1)</sup> Ces six dernières épitaphes sont maintenant dans le musée de Syraçuse.

que cette simplicité de style, a quelque chose de plus touchant et de plus vrai, que le boursouflage et le vide des longues phrases, des éloges et des titres de notre nouveau style lapidaire?

THYCA, TROISIÈME VILLE DE SYRACUSE.

On ne sait rien de positif, quant à l'époque de la construction de cette ville. Cicéron même, le plus fidèle comme le plus éloquent historien qui ait écrit sur la Sicile, et particulièrement sur Syracuse; Cicéron ne nous dit autre chose, sinon que la ville en question est la troisième des quatre villes que renfermait l'ancienne Syracuse; et qu'elle prit le nom de Thyca, d'un ancien temple de la Fortune (1), situé à la place qu'elle occupe; ce temple fut connu lui-même, sous le nom de Tyche; il ne faut pas le confondre, avec un second temple de la Fortune élevé, long-temps après sans doute, par Timoléon; et dont on ne connaît pas même l'ancien site. Il résulte de ces demi-lumières, que la fondation de la ville de Thyca est antérieure à la fondation du temple en question, lequel temple fut construit environ six cents ans avant notre ère. Quant à la situation même de la ville de Thyca, le lecteur peut recourir à ce qui en a été dit plus haut (2).

<sup>(1)</sup> Cicer. In Ver. Lib. 4.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-desssus, pag. 28, et suiv.

#### ANCIENS MONUMENS DE THYCA

Aux ténèbres qui pèsent sur la fondation de cette ville, viennent se joindre encore celles des noms de la plupart de ses monumens. Le même Cicéron nous apprend, que cette ville avait un très-vaste gyninase; mais le gymnase n'existe plus, et l'on ne sait pas même où il pouvait être. Il nous apprend aussi, qu'on y voyait plusieurs temples; mais ces temples ne se voient plus; et si l'on en excepte celui de la Fortune, le nom de tous les autres est malheureusement resté au bout de sa plume. L'antiquaire Mirabèlla parle de plusieurs marbres qu'il assure avoir appartenus à la porte septentrionale de la ville. Capodiêci ajoute à cette découverte, celle de deux ou trois autres ruines, qu'il donne aussi pour les anciennes portes. Tout cela peut-être vrai, sans être ni intéressant ni utile. La seule chose digne de remarque, c'est peut-être la lathomie des Épipoles, ancien quartier de Thyca; ce fut celle où, comme je l'ai dit ailleurs, le poëte Philoxène fut retenu par ordre de Denis. Mais, comme une carrière ne ressemble pas mal à une autre, j'éviterai des répétitions inutiles, en renvoyant le lecteur, soit à ce que j'ai dit dans mes remarques préliminaires, sur les lathomies de Syracuse (1), soit dans la

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 71, et suiv.

description de la grande lathomie d'Acradine (1); soit enfin, dans les détails où j'entrerai bientôt, à l'égard des lathomies de Néapolis. De sorte que, ne voyant autour de moi que des ruines, sans formes et sans nom, je me hâte de sortir du désert de Thyca, et j'invite le lecteur à suivre lui-même cet exemple.

Néapolis quatrième ville de Syracuse.

Voici encore un temple, dont l'époque de la construction, nous est donnée pour date de la fondation d'une ville. Mais, ici, la preuve est beaucoup moins certaine; car, les uns reportent la construction du temple, au déluge; et les autres, à une époque fort antérieure à l'existence prouvée de la ville; d'où je conclus que nos savans ne savent rien, ou du moins, savent peu de chose. Eh! qu'importe, en effet, que le temple soit plus ancien que la ville, ou que la ville soit plus vieille que le temple? Le fait est, que, ni le temple, ni la ville n'existent plus, depuis long-temps; preuve incontestable, sans doute, que la ville et le temple sont suffisamment anciens! Laissons, une fois, en repos, tous ces pauvres auteurs classiques, dont, sans rime ni raison, nous troublons si souvent la cendre; et plût au ciel, qu'à chaque citation inutile, l'auteur cité, mal à propos, pût toujours

<sup>(1)</sup> Noy. ci-dessus, pag. 75, et suiv.

faire tomber la plume du critique et du citateur! en fait d'époque et de dates, pouvons nous raison-nablement nous flatter d'éclaircir des ténèbres que les plus anciens historiens n'ont pu parvenir à percer? quand cesserons-nous donc de meture de simples conjectures à la place des faits historiques? en ne parlant que de ce que nous croyons savoir, nous nous tromperons encore assez.

### Anciens Monumens de Néapolis.

CES monumens étaient les temples de Cérès, de Libera, que les uns prennent pour Proserpine, les autres pour Vénus, et quelques-uns même pour Ariane; et enfin celui des Thémesphores, temple, qui, par parenthèse, pourrait bien n'avoir jamais existé, et son nom n'être lui-même, qu'un simple surnom donné aux temples de Proserpine et de Cérès? Aucun de ces monumens n'existe. M. l'abbé Capodièci (1) parle d'un autre temple, dont quelques restes auraient été découverts par lui, en 1780; temple, qu'il prétend être celui dont Diodore a parlé lui-même, sans nous en dire le nom, et en se bornant à remarquer que ce temple fut construit par Hiéron I, quelque temps après celui de Jupiter Olympien, de la ville d'Acradine (2). Je n'ai pu

<sup>(1)</sup> Antichi Monuménti di Siracûsa. Tom. I, § 2, pag. 17 e segg.

<sup>(2)</sup> Diod. Bibl. Hist. Lib. XVI.

voir le monument, ou plutôt ses ruines : je ne saurais donc en parler.

Quant aux monumens existans, la ville de Néapolis est plus riche que les trois précédentes; on y voit encore les ruines d'un théâtre et d'un amphithéâtre; des rues sépulcrales, des tombeaux, des lathomies ou carrières; une piscine ou réservoir; des aquédues, des thermes, etc. Ces ruines sont plus ou moins intéressantes; je parlerai des plus remarquables; je veux dire des fameuses lathomies, tout en renvoyant le lecteur aux remarques précédemment faites (1).

GROTTE PARLANTE, OU OREILLE DE DENIS.

Voulez-vous voir une de ces choses, dont le nom seul excite la surprise, dont on parle d'après les autres, et qu'on admire sans trop savoir pourquoi? fussiez-vous au fond de la France, au Mexique ou en Chine, je vous mettrai face à face avec la merveille en question.

Nous voici sur le site même où s'élevait jadis l'ancienne Néapolis qui, s'il vous en souvient, était la quatrième et dernière ville de la célèbre Syracuse? Cette immense vallée, ce désert affreux où nous sommes, se nomme maintenant la lathomie du paradis : l'enfer même n'en a pas de semblable! Un roc aride, nu, énorme, s'élève circulairement devant nous; et, pour apercevoir le

<sup>(1)</sup> Voj. ci-dessus, pag. 71, et suiv.

ciel de ce prétendu paradis, nous force ici à jeter la tête en arrière. Ce roc, ainsi que cette vallée, se trouvaient renfermés dans les murs de Néapolis; et d'ici, sur la gauche, en portant vos regards vers la cime du rocher, vous pouvez distinguer encore sans doute les ruines de l'ancien théâtre? regardez bien; car, pour voir du point où vous êtes, il faut avoir d'assez bons yeux! Maintenant, laissez retomber perpendiculairement vos regards vers la terre; et dites-moi ce que vous voyez? Une longue excavation, une immense fissure qui, formée par deux lignes courbes, l'une concave, l'autre convexe, part de la sommité du roc, s'élargit peu à peu, et vient finir sur le terrain. Est-ce tout? Sur la droite, à quelque distance, et creusée dans le même roc, voici une excavation bien plus grande que coupe, en deux parties égales, un énorme pilier naturel, taillé dans le roc même; mais ici l'œil pénètre dans toutes les parties intérieures, et là il s'arrête à l'entrée. La première de ces excavations n'est autre que la fameuse Oreille de Denis; la seconde est ce que l'on appelle la lathomie des cordiers, du nom de ceux qui y travaillent ; nous nous occuperons d'abord de la première. J'ai mis les objets sous vos yeux : j'ai tenu ma promesse ; c'est à vous à tenir la vôtre, en écoutant mon verbiage, le plus patiemment que vous pourrez.

Une forme très - extraordinaire sans doute, un écho sonore et puissant, une longueur, une obscurité remarquables; voilà l'unique source de tous les contes dont les plus graves historiens, les observateurs les plus sages ont orné le tableau de cette fameuse excavation! son écho lui valut le surnom de grotte parlante; sa forme en fit faire une oreille; son étendue et son obscurité lui donnèrent le titre de prison: de là, les faits controuvés, les assertions sans preuves, et le roman passé dans l'histoire!

Le champ des conjectures est sans bornes : chacun peut y marcher à son gré. Les auteurs siciliens qui écrivirent les premiers sur les antiquités de Syracuse, se targuèrent du silence de tous les anciens sur la situation de la fameuse carrière dont parle Cicéron (1); et, sur ce même silence, ils fondèrent un système, qu'ils étayèrent ensuite des contes les plus absurdes : l'orateur romain n'avait pas dit un seul mot de la forme et du site de cette carrière; et toutefois nos auteurs décidèrent, que la grotte en question n'est autre que la carrière de Cicéron.

Quant à sa forme particulière, comme le silence de ce dernier auteur, et celui de tous les anciens, ne peuvent détruire le fait même; fait, qu'il ne s'agit plus que de prouver tant bien que mal; un certain autiquaire (2) se charge de l'entreprise; il s'appuie d'une autorité très-respectable sans doute, mais non pas infaillible; et nous raconte que, dans le cours du voyage fait par Michel-Ange Caravàggio

<sup>(1)</sup> In Ver. Lib. V.

<sup>(2)</sup> Mirabella. Dichiaraz. della pianta dell' antiche Siracúse.

en Sicile, le peintre, se trouvant avec lui au pied de la grotte en question, s'écria : Cette prison a véritablement la forme d'une oreille! Notre antiquaire ne nous dit pas ce qui engagea le Caravâggio à voir à la fois, dans cette grotte, une oreille et une prison. Il n'en fallut pas davantage, pour consacrer un triple conte; et à partir de cette époque, la grotte fut changée en carrière, la carrière en oreille, et l'oreille en prison! Site étrange à choisir pour une prison d'état, que le voisinage d'un théâtre, où trente à quarante mille âmes courent en foule chaque jour!

Borch doute si peu du fait; la nature, la forme et l'usage de la grotte lui paraissent un travail si superbe, une idée si profonde et si belle, qu'il en conclut que Denis ne dut ses trente-huit ans de règne, qu'à la bonté de son oreille! É'est ainsi, dit-il gravement (1), que le tyran a trouvé l'art de se maintenir sur un trône qui aurait été chancelant pour tout autre que lui. Je ne sais trop ce qui est le plus ridicule, du principe ou de la conséquence?

A des conjectures si profondes, le même observateur joint des découvertes concluantes : ici, il découvre en effet, des tronçons de chaînes encore fixées dans le roc (2) : or, à quoi eussent servi ces chaînes, sinon à attacher les prisonniers, pendant leur vie ? A quoi eussent servi les urnes funéraires

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Tom. I, Lett. X, pag. 143.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

II.

qu'on y trouve (1), sinon à recueillir leurs cendres après leur mort? La conséquence me sembla si probable à moi-même, que j'hésitai d'abord à approfondir les faits. Cependant, comme une première erreur est quelquesois suivie d'une autre, et que le maitre m'avait souvent trompé, j'ouvris les yeux, et je pris langue. Le résultat de mes recherches aboutit à me convaincre de la frivolité de l'une et l'autre conséquence. Les urnes en question se changèrent en une seule et unique épitaphe, chargée de symboles et de monogrammes des premiers chrétiens, qui ne se doutaient guère d'être changés un jour en prisonniers de Denis; et les tronçons de chaînes antiques se trouvèrent être des clous modernes, servant à attacher des bœufs! Ces clous sont au nombre de huit; savoir, cinq à droite; un, en entrant; et trois à gauche, vers le fond : ceux-ci sont à trois ou quatre pieds de terre ; ceux-là, à sept à huit pieds du sol. J'ai bien observé les premiers à la lueur de la torche : ni leur forme, ni leur matière ne présentent aucun caractère ancien; et la vile rouille qui les couvre, ne peut être prise en effet pour la précieuse platine antique! Au reste, M. l'abbé Capodièci (1) a prouvé récemment, que ces pitons ou anneaux ont été placés là, par les paysans du pays. Par suite d'un bail, passé entre eux et la com-14.

(1) Loc. cit. Tom. I, Lett .... pag. 143.

<sup>(3)</sup> Ant. Monum. di. Sirac. Tom. II, § 26, pag. 134 e segg.

mune, dès le 22 septembre 1584, la prétendue prison de Denis fut changée en étable; et ces clous servaient aux fermiers, soit à attacher leurs bestiaux, soit à suspendre leurs instrumens aratoires.

Cette grotte est effectivement très-curieuse ; ou , pour mieux dire, de toutes les antiquités de Syraense , les catacombes seules exceptées , c'est le seul objet digne de remarque.

Cette immense excavation n'est point creusée en ligne directe, comme la grotte du Pausilippe, à Naples; elle décrit au contraire une courbe très-prononcée: l'une des parties latérales [celle qui est à la gauche de celui qui entre dans la grotte] est faiblement convexe; l'autre présente une espèce de concavité; à cette particularité seule se borne, selon moi, sa prétendue ressemblance avec une oreille humaine?

Cependant, comme un homme qui se noie s'attache aux corps les plus faibles; et que la conjecture vient encore à l'appui du système, les antiquaires ont reconnu dans ce genre de construction, un je ne sais quel raffinement de cruauté dans le prince, auquel ils attribuent l'exécution de ce travail; raffinement, qui aurait eu pour but, d'ôter à ses victimes jusqu'au plaisir de voir la clarté du jour? Ici, nos antiquaires errent eux-mêmes dans les ténèbres; ils oublient qu'il est peu de prisons sans portes; et que, si celle-ci en eut une, ce prétendu raffinement devenait la plus grande de toutes les sottises, la mesure la plus dispendieuse, et, surtont, la plus inutile!

Quel que soit, en effet, le caractère qu'on veuille donner à cette grotte, au lieu de recourir à des suppositions invraisemblables et contraires à la nature de la chose même; j'aimerais encore mieux reconnaître ici, avec M. l'abbé Capodièci (1), soit dans la courbure en question, soit dans la forme triangulaire de la voûte intérieure de la grotte, l'artifice généralement employé par les architectes grecs, dans toutes les grandes excavations de ce genre; artifice, qui avait pour unique but, de donner plus de solidité et de force aux parties latérales des carrières, et aux bases mêmes du terrain ou du roc excavé. Et ce qui vient encore à l'appui de cette idée aussi ingénieuse que simple, c'est qu'on remarque la même courbe, et la même voûte triangulaire, dans la grande Lathomie d'Acradine, dont il sera bientôt parlé.

La circonférence extérieure de cette grotte, selon le même auteur (2), est de 536 palmes, ou 416 pieds, 10 pouces, 8 lignes; la hauteur de l'ouverture, de 80 palmes, ou 62 pieds, 2 pouces, 8 lignes; la largeur de cette même ouverture, à sa base, de 25 palmes, ou 19 pieds, 5 pouces, 4 lignes; la largeur du milieu de la grotte, de 66 palmes, ou 51 pieds, 4 pouces; la largeur du fond même, de 20 palmes, ou 15 pieds, 6 pouces, 8

<sup>(1)</sup> Monum. Ant. di Sirac. Tom. II, § 26, pag. 140.

<sup>(2)</sup> Capodiêci. Loc. cit. pag. 133.

lignes; ensin, la longueur totale, de 224 palmes, ou 174 pieds, 2 pouces, 8 lignes (1).

Pour ce qui est de l'écho même, cet écho est en effet, très-prompt, très-flexible et très-pur; le moindre bruit, le plus léger froissement, dans une des parties de la grotte, passe aussitôt d'une extrémité à l'autre; mais cette particularité est évidemment contraire à l'usage auquel on voudrait l'appliquer: la réunion des voix de tant de prisonniers n'aurait entraîné que la confusion des voix même? au reste, toute caverne de cette étendue, soit naturelle, soit excavée par l'art, doit produire un effet semblable; et j'en ai vu moimême, qui, sans passer pour des oreilles, avaient des échos aussi forts. Voilà la vérité, passons à l'examen des fables.

Et d'abord, l'abbé Chaupy, rejetant la supposition qui attribue la forme de cette grotte au dessein puéril, qu'un prince aurait eu de jouer ainsi le rôle d'écouteur aux portes; l'abbé Chaupy, dis-je, met en avant une autre conjecture, plus raisonnable, sans doute, mais toute aussi inadmissible. Selon lui, l'écho en question serait l'effet de l'art; et la grotte elle-même n'aurait été construite, que pour renforcer la voix des acteurs, placés sur le théâtre qui, comme je l'ai dit, était situé au-dessus de la grotte? artifice, qui aurait

<sup>(1)</sup> Dans la réduction de ces mesures, je donne au palme sicilien 9 pouces, 4 lignes de France.

suppléé en quelque sorte, à l'usage de ces espèces de vases, soit d'airain, soit de terre, que les Romains, comme le dit Vitruve, avaient soin de placer dans dissérentes parties des théâtres; et dont l'invention et l'usage furent très-postérieurs à l'époque de la construction du théâtre de Néapolis.

Sahs se donner la peine de passer de la ville moderne, jusque dans l'ancienne ville, et d'examiner un peu les lieux, l'antiquaire Logotêta (1), adopta la même opinion. Il suffit d'avoir eu un moment les localités sous les Yeux, pour être convaincu de la frivolité du système. Le théâtre en question est situé, il est vrai, sur cette partie de Néapolis, qui domine la fameuse grotte; mais il en est entièrement séparé, par un intervalle de plusieurs toises, et surtout, par plus de trente pieds d'épaisseur d'un roc massif et solide! Au reste, contre le sentiment d'un nouveau partisan du système (2), M. l'abbé Capodièci (3) en a déjà démontré la frivolité.

Ce même auteur ne voit aucune espèce de ressemblance, entre la forme de la grotte et celle d'une oreille humaine; mais, à peine est-il

<sup>(1)</sup> Ant. Monum. di Sirac. Art. Orécchio di Dionisio.

<sup>(2)</sup> Bongiovânni. Guida per le Antichità di Sirac., pag. 46, note 1.

<sup>(3)</sup> La Verità in Prospetto, § 15, pag. 70.

sorti de l'ornière commune, qu'il y retombe de nouveau, en soutenant que, non-seulement cette excavation ne peut avoir été qu'une carrière, mais que cette carrière n'est autre, que la grande carrière dont parle Cicéron; et, conséquemment, la fameuse prison de Denis! Cependant, son opinion ne se fonde, que sur le sens particulier qu'il lui plaît de donner à la phrase cicéronienne : l'Orateur romain aura dit : Opus ingens magnificum Regum ac Tyrannorum, totam est Saxo in mirandam altitudinem depresso; il aura ajouté ensuite: Carcer ille, qui est, a crudelissimo tyranno Dionisio factus Syracusis (1); et, sur ce seul pronom relatif, notre auteur fondera tout son système; et soutiendra que cette ille ne peut se rapporter qu'à la grotte en question (2)!

Cette manie de torturer un auteur, pour l'amener à dire ce qu'on voudrait qu'il eût dit, entacha long-temps la critique: grâce au ciel, nous
n'en sommes plus là! on se rit maintenant de ces
sortes de prenves; et, jusqu'aux savans même,
tout auteur est forcé, aujourd'hui, de tirer exclusivement les siennes, de l'évidence et du raisonnement.

A la suite de quelques détails sur le prétendu artifice, qui se remarquerait dans la construction

<sup>(1)</sup> Cic. In Ver. Lib. V.

<sup>(2)</sup> Capodiêci. Monum. Ant. di Sirac. Tom. II, §. 6, pag. 138.—La Verità in Prospett § 15, pag. 69.

de la grotte : une ouverture pratiquée dans le haut de ce bâtiment dit Borch, le plus sérieusement du monde, et qui apparemment renfermait un de ses satellites [un des satellites de Denis], lui servait à recueillir tous les discours des prisonniers, dont le moindre son, par la configuration de cette espèce de salle, se répercutait dans l'angle du sommet (1).

Il est évident que l'auteur veut parler ici d'une certaine niche, ménagée dans l'épaisseur extérieure de la grotte, à quelque distance de son ouverture; et dont je parlerai bientôt moi-même. C'est ici, en effet, que nos anatomistes en pierres, s'accordent à trouver le tympan de la fameuse oreille; et c'est ici encore, que Brydone a placé lui-même un petit trou, qui communiquait à une chambre, où Denis avait coutume de se cacher; et d'où, appliquant sa propre oreille à ce trou, on croit [ ajoute modestement le critique ] qu'il entendait distinctement ce qui se disait dans la caverne? puis, copiant ici, sans doute, le rêve de quelque chroniqueur sicilien, il n'hésite pas à nous donner comme un fait historique, le plus impertinent de tous les contes : il ajoute : dès que cet ouvrage fut fini, il fit mettre à mort les ouvri ers qui y avaient travaillé (2).

S'en reposant, sans doute, sur les grâces de son

<sup>(1)</sup> Loc. cit.,

<sup>(1)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. XII.

style, cet auteur abusa par trop de la bonne foi du lecteur; on dirait que, comme le poète espagnol, il eût pris aussi pour devise:

J'écris en insensé; mais j'écris pour des fous.

toutefois, parmi ces derniers, il se trouve bien quelques sages; et fussent-ils moins nombreux encore, ils n'en seraient pas moins respectables.

Non-seulement cette accusation grave, cette assertion positive, est dépourvue de toute espèce de preuve; mais j'ajoute, qu'elle est ridicule, maladroite, et directement contraire au fait que l'auteur veut prouver: l'existence de l'oreille de Denis, en tant que servant au tyran, à surprendre les secrets de ses victimes.

Qu'Aristote, Diodore, Cicéron, Plutarque, Thucydide, que les historiens les plus graves et les plus véridiques, aient gardé le silence sur la forme même de la grotte; c'est ce qui peut, rigoureusement parlant, ne pas être une preuve négative: le peu d'importance, par eux attaché à la chose, pourrait expliquer ce silence; mais de nous donner à entendre, que ces mêmes historiens aient gardé un silence unanime, sur un fait aussi remarquable, sur un acte aussi odieux; c'est prendre ses lecteurs pour des fous, ou, plutôt, divaguer soi-même! mais je veux que le fait soit vrai; je veux qu'il ait été rapporté par ces mêmes historiens: la citation qu'en fait Brydone n'en serait pas moins déplacée, pas moins contraire

à son système? des travaux et un meurtre de ce genre, n'étaient pas de nature sans doute, à rester inconnus, au milieu d'une population de deux millions d'âmes : une fois le but éventé, les travaux devenaient inutiles, et chaque prisonnier devenait muet lui-même?

Le fait est que, ni Borch ni Brydone [ et celuici en convint lui-même (1)] n'ont pénétré dans l'ouverture, ni vu le trou en question; tout ce qu'ils en ont dit, ils l'ont dit sur la foi de leurs guides; et Dieu sait la confiance que l'on doit à ces sortes de gens! Celui-ci convient que, de son temps, l'accès de cette chambre était entièrement inaccessible; l'autre n'en parle aussi que comme ne l'ayant vue que de loin; quant à moi, qui l'ai vue de près, j'en parlerai d'après moi-même.

Cette chambre, ou plutôt cette niche, est creusée dans le roc même, à environ soixante à soixante-dix pieds au-dessus de la base de la grotte, et très-près de son ouverture. Le moyen qu'on emploie pour y monter, est aussi ridicule que peu sûr. Après avoir gravi la montagne, et une fois parvenu au-dessus de la grotte, un des gens chargés de es soin, laisse tomber jusqu'à terre, les deux bouts d'une corde, que retient une espèce de poteau situé sur le bord de la montagne; à l'un des bouts de cette corde, on attache un bâton

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

d'une force et d'une longueur suffisantes pour soutenir le poids d'un homme. C'est sur ce mobile siége que doit s'asseoir le curieux, jambe deçà, jambe delà, des deux côtés de la corde, qui va le hisser comme un seau; ce fut ainsi, sans doute, que fut hissé l'Anglais dont Brydone a parlé; et c'est ainsi enfin, que je fus hissé moi-mème. Cependant, tandis qu'un autre homme s'append, au pied du roc, à la partie de la corde qui sert de levier, à celle qui vous enlève; un troisième, à l'aide de deux ficelles attachées au hout du baton, dirige et contient de son mieux, ce siège vacillant et mobile; précaution, sans laquelle le curieux courrait risque de se rompre les jambes où la tête, contre le rocher qu'il gravit.

Je l'avoue franchement : au moment où je tentai l'entreprise, tous ces petits détails m'étaient complétement inconnus : je m'imaginais bonnement, qu'il ne s'agissait ici, que de tourner le roc énorme, et de gravir ensuite une montagne escarpée? or, pour un homme tout fraîchement sorti de l'Etna, il n'y avait, en cela, rien de très-redoutable? mais la chose ne tarda pas à prendre un caractère différent. A peine ai-je manifesté mon desir, que mon guide s'éloigne; puis revient aussitôt, avec trois paysans, dont l'un porte un énorme câble; et s'en va seul, je ne sais où; les deux autres s'approchent du pied du roc; et là, se mettent à regarder en l'air, comme s'ils attendaient quelque chose, qui devait leur être jeté. Ici, quoique machinale-

ment, je me mis à mesurer moi-mème l'espace qui me séparait du sommet; et je ne sais pourquoi cet espace ne me plut guère? mais du moment que, sur le haut de la montagne, je vis reparaître le paysan; quand du sommet du roc à pic, je vis descendre, vers nous, les deux bouts du câble en question; je devinai le sort qui m'attendait; et mesurant de nouveau la longueur de la route, j'eusse donné mes deux oreilles, pour ne pas voir celle de Denis! Cependant, il n'était plus temps de reculer; je fis donc, comme on dit, contre fortune bon cœur; et après m'être recommandé à tous les saints du paradis, j'enfourchai, en tremblant, le bâton; et donnai le signal du départ.

Je laisse à juger au lecteur, la figure que je pouvais faire? La position était si fausse, l'attitude si ridicule, que si j'avais pu me voir, la gaieté l'eût sans doute emporté sur la crainte : je serais mort de rire, en l'air? Ce qui m'empêchait davantage, ce n'était pas encore la longueur de la route, ni la nature même du chemin; c'était la totale ignorance où j'étais, et où je suis encore, de la manière plus ou moins solide, dont ma calèche aérienne était retenue, par en haut? Enfin, à quelques écorchures près, j'arrive sain et sauf, à mon but : j'atteins le bout de la maudite oreille; et je me glisse dans le tympan, le plus doucement que je puis!

Une fois établi dans ma niche, j'y restai quelque temps, aussi raide qu'un saint à la porte d'une église; ensuite je m'occupai de l'examen des lieux;

et je reconnus alors, que les détails n'en seraient ni longs ni pénibles. Un trou carré, de la hauteur d'un homme, et que Falstaff (1) cût rempli; voilà à quoi se borne le prétendu tympan de la prétendue oreille! voilà cette curiosité, cette merveille de l'art, ce prétendu raffinement de la tyrannie, ou, pour mieux dire, de la sottise! voilà, enfin, ce fameux monument, vers lequel on accourt avec zèle, et que l'on maudit comme moi, quand, comme moi, on en est proche!

Pour prix de tant de peine, je ne puis même découvrir le petit trou de Brydone, ni aucun autre trou! bien moins encore puis-je éventer la cachette, d'où le vieux roi de Syracuse jouait si noblement le rôle d'écouteur aux portes! Les murailles et la voûte de cette niche, ne me laissent apercevoir, ni la moindre fissure, ni le moindre objet remarquable? à en juger sur la couleur de la pierre, on serait même en droit de croire, que cette excavation est d'une date fort postérieure à celle de l'excavation principale? En un mot, comme le lapin de La Fontaine, je rêvais tristement dans mon gîte:

Car que faire en un gîte, à moins que l'on n'y rêve?

je rêvais, dis-je, à tous les contes qui m'avaient porté là ; et plus encore peut-être, à la nécessité d'en descendre ; lorsque, selon nos conventions, les deux paysans et mon guide, qui, plus heureux

<sup>(1)</sup> Célèbre personnage du théâtre de Shakespeare.

que moi, pouvaient faire usage de leurs jambes, se portèrent vers les différens points de la grotte, pour y écouter mes questions, et pour m'en adresser eux-mèmes: jamais scène ne fut plus comique, ni plus mal dialoguée: quand je leur parlais de Denis, ils me parlaient de Capodièci (1); et quand je leur disais de se taire, ils s'écriaient tous à la fois!

Voici, au reste, le résultat des remarques que je fis alors. Lorsque ces hommes n'étaient qu'à quelques pas, au delà del'entrée de la grotte, et presque au dessous de moi, nous ne nous entendions qu'avec beaucoup de peine; étaient-ils au milieu: non-seulement il nons fallait hausser la voix, mais, mettre mème un assez long intervalle, entre chaque mot prononcé; au fond de la caverne, la difficulté de s'entendre augmentait encore de beaucoup; enfin, soit à l'entrée, soit au centre, soit au fond de la grotte, du moment qu'ils parlaient à la fois, ou n'usaient pas des pauses nécessaires, on n'entendait qu'un bruissement sourd, des sons inintelligibles et confus.

Il résulte de toutes ces remarques, que l'identité de cette grotte avec la carrière de Cicéron, est un fait qui reste à prouver; que, ni ce même Cicéron, ni aucun auteur ancien, n'a parlé de la forme qu'on attribue à cette grotte; que cette prétendue forme lui a été donnée, par un pur effet du caprice, soit de l'antiquaire Mirabêlla, soit

<sup>(1)</sup> L'un des plus célèbres antiquaires de Syracuse.

de Michel-Ange Carravàggio (1); et, enfin, qu'en admettant même, que la grotte en question ait jamais eu la forme d'une oreille humaine, cette particularité ne tiendrait qu'à quelques considérations particulières de l'architecte, chargé jadis de cette grande excavation; et non pas au désir puéril qu'un prince, très-méchant, mais très-sage, aurait eu de pénétrer ainsi les secrets des personnes qui lui étaient suspectes. Car, d'après ce que je viens de dire, il me paraît prouvé, que ces secrets n'auraient pu parvenir jusqu'à lui, qu'en supposant que le silence le plus profond réguât, sans cesse, dans cette vaste prison; que ces milliers de prisonniers de tout rang, de tout sexe, de tout âge et de tout pays, ne parlaient tous qu'à tour de rôle; qu'ils ne parlaient qu'une seule et même langue; qu'ils parlaient justement assez haut, ou assez bas, pour que Denis pût les entendre; qu'ils avaient soin, à cet effet, de mettre, entre leurs mots, les pauses absolument nécessaires; et enfin, que l'orateur revêtu ici du droit de porter la parole, n'aurait fait usage de ce droit, que pour se perdre plus sûrement lui-même, en dévoilant à tous, ce qu'il lui importait le plus de cacher? Quand de pareilles suppositions me paraîtront sortir d'un cerveau bien sage, j'ouvrirai l'oreille pour l'entendre, et croirai à celle de Denis.

Mais, en écartant de la question, et l'identité et

Voy. ci-dessus, pag. 96 et suiv.

la forme de cette grotte, est-il bien prouvé, en effet, qu'elle ait jamais été une véritable carrière? non-seulement la chose me paraît au moins douteuse; mais la grotte elle-même ne m'offre pas le caractère d'une aussi grande antiquité.

En me pliant à l'opinion la moins invraisemblable, j'ai remarqué ailleurs, au sujet de la forme curviligne et augulaire des parties latérales et de la voûte; j'ai remarqué, dis-je, que cette forme pouvait être un calcul de prudence de la part de l'architecte, à l'effet de consolider davantage l'ensemble de l'excavation; mais tout en admettant la possibilité du fait, je n'ai point prétendu en reconnaître l'existence. En diminuant de beaucoup l'étendue de la carrière exploitée, un semblable artifice eût diminué d'autant la grosseur, la beauté et le nombre des pierres. Cet artifice pourrait être une mesure nécessaire, dans un pays où la pierre est rare, où l'on n'a pas la liberté du choix, et enfin, où, pour la sûreté des villes mêmes, on est forcé de doubler la dépense, et de perdre volontairement la moitié du profit; mais la grotte en question est elle même en Sieile; mais la Sieile ne manque pas de pierres; mais les quatre villes de Syracuse ne reposent que sur une carrière, de plus de dix lieues de circuit; mais enfin, si l'on en excepte cette grotte, et une certaine portion de la carrière du bois des Capucins, toutes les autres lathomies, toutes les catacombes, tous les cimetières, tous les souterrains de la ville, sont taillés

à voûtes pleines; et aucune autre ne présente les formes curvilignes et angulaires de la prétendue carrière de Denis. Je dis plus : la nature du rocher, celle du travail même n'offrent point, selon moi, le caractère qu'on remarque dans l'exploitation des carrières? Brydone, qui, selon sa coutume, tranche sur ce qu'il a le plus légèrement observé, prétend que cette grotte est creusée dans un roc très-dur (1). Ce roc n'est, au contraire, qu'un tuf très-friable et très-mou ; j'en ai enlevé des parties avec la pointe d'un canif. De son côté, Borch assure qu'on voit encore les coups de pique dans la pierre du rocher (2). Cette façon de parler réveille l'idée d'une grande dureté dans la pierre, et d'une grande force dans l'action? la vérité est que les parois intérieures paraissent être piqués, non pas à coups de pique, mais seulement au simple ciseau. Ensin, le même auteur conclut qu'on ne peut attribuer cette excavation à aucun phénomène de la nature (3). Eh quoi! si les nombreux rochers de la Calabre (4) et de la Sicile même Frochers bien effectivement fendus du haut en bas, par suite des tremblemens de terre ]; si ces rochers, dis-je, avaient été ensuite taillés à coups de pique, il faudrait en conclure avec Borch, que

<sup>(1)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. XII.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Tom. I, Lett. X, pag. 142.

<sup>(3)</sup> Id. ibid.

<sup>(4)</sup> Fog. ci-dessus, Tom. I, pag. 215 et suiv.

ces excavations ne peuvent être attribuées à aucun phénomène de la nature? plaisante manière d'envisager les choses, pour en tirer de plaisantes conséquences! mais comme le peu de profondeur, et surtout l'égalité remarquable des piqûres en question, doivent être regardées, en effet, comme un caractère étranger à l'exploitation des carrières; il résulte de la conséquence de Borch, que la grotte en question ne serait ni l'ouvrage de la nature, ni l'ouvrage de l'art: cependant, comme dit Sosie, il faut bien qu'elle soit quelque chose?

Mais serait-ce donc séricusement que, dans le temps inouï, et les frais plus grands encore d'un travail de ce genre, nos savans n'auraient voulu voir que l'exploitation d'une carrière? Si la chose était vraie, il faudrait en conclure que le vieux roi Denis s'entendait assez mal en économie publique? le plus beau marbre de Paros lui aurait coûté moins que le tuf de sa grande grotte; le directeur des bâtimens de la couronne aurait été un fripon ou un sot.

Mais si ce n'est ni une carrière, ni une prison, ni une oreille, qu'est-ce donc enfin que cette éternelle grotte? cette question, le lecteur me la fera sans doute; je me la suis souvent faite à moi-même. Au défaut de toute espèce de preuve, après avoir mis sous ses yeux les conjectures des autres, je ne puis que lui soumettre les miennes; et, sans abuser plus long-temps de sa patience, en ressassant ici des détails déjà trop longs, je dis que je ne puis attribuer la formation de la grotte en question, qu'à quelques

phénomènes naturels; phénomènes dont l'histoire de la Sicile et des deux Calabres nous offre de nombreux exemples. Une fois le rocher entr'ouvert ; là situation même de cette caverne immense(1) a pu faire naître l'idée de tourner l'événement au profit de l'utilité publique; on a pu faire, de cette ouverture naturelle, un passage plus court, plus commode, pour réunir les deux parties de la ville de Néapolis, dont l'une, comme je l'ai dit, était située audessus de la montagne, et l'autre dans la vallée où s'ouvre cette même grotte? de là, sa forme bizarrement inexplicable, la courbure en sens inverse des parties latérales, la forme triangulaire de la voûte, effet naturel de l'écartement de ces mêmes parties ; et de là, ensin, le travail des parois intérieures, et les piqures qu'on y remarque? Que si l'on objecte ici, que le fond de la grotte est fermé par le roc même, et n'offre aueun passage au dehors; je remarque que, outre que l'inspection des lieux ne m'a pas entièrement prouvé la justesse de la conséquence qui semble résulter de ce fait, et qu'il se peut au contraire que l'écroulement d'une partie de la voûte ait formé la barrière en question, et fermé le passage présumé; il est de fait [et M. l'abbé Capodièci en convient lui-même (2) ] que, des re-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 100.

<sup>(2)</sup> Ant. Monum. di Sirac. Tom. II, § 26, pag. 133. La découverte en question a été faite par cet auteur, en 1810.

cherches subséquentes faites, ont prouvé que cette grotte qui, dans son état actuel, ne se prolonge que sur la droite de celui qui y entre, se prolongeait également jadis sur la gauche; partie qui, aujourd'hui, ne paraît être cependant, ni plus ni moinsfermée que le fond?

Telle est ma manière de voir, à l'égard de la nature et de l'ancien usage de la grotte connue sous le nom d'oreille de Denis; si ma conjecture est fausse, ce ne sera qu'un rêve de plus, à ajouter à beaucoup d'autres. Je passe à la lathomic attenante.

#### LATHOMIE DITE DES CORDIERS.

JE ne sais trop à quoi attribuer le peu de cas que la plupart des voyageurs, ainsi que les antiquaires mêmes, paraissent faire de cette belle carrière? Bongiovânni et Brydone la passent entièrement sous silence; Bîscari, Borch et Capodièci n'en parlent eux-mêmes qu'en passant. Toutefois, si l'on en excepte, peut-être, le temple de la Paix et les bains de Caracalla, à Rome, je ne connais aucune autre voûte plus hardie, plus vaste, plus majestueuse que celle que j'ai maintenant devant moi?

Cette carrière l'emporte de beaucoup, selon moi, sur la fameuse excavation qui lui est attenante: un passage souterrain, sinueux, étroit et obscur, telle est la prétendue prison de Denis, dont la forme bizarre et l'aspect extérieur font le seul et unique mérite. Ici, l'œil embrasse à la fois une caverne de cent à cent cinquante pieds d'ou-

verture, sur une hauteur et une profondeur proportionnées; et le regard se perd, pour ainsi dire, sous cette voûte majestucuse et unique qui, en la couvrant, pèse légèrement sur l'ensemble de l'édifice. On cherche en vain ici ces formes curvilignes, cette voûte triangulaire, qu'un système plus ingénieux que juste, prétendrait rattacher à la prudence d'un architecte (1)?ici, un seul pilier soutient la voûte immense, qui n'est elle-même que le rocher sur lequel s'élevaient, et s'élèvent encore aujourd'hui le théâtre, le colysée et les tombeaux de l'ancienne ville (2). Cette carrière est vraiment fort belle, et ne méritait pas, sans doute, le peu de cas qu'en ont fait les auteurs en question. Ce qui ajoute encore à l'effet général, c'est la fabrique de cordes qui y est établie, et d'où la carrière tire elle-même son nom; cette fabrique est d'autant mieux placée, qu'outre l'avantage assez rare d'un local bien couvert, quoique d'une immense étendue, les chanvres qu'on y travaille peuvent être lavés dans une source limpide dont les eaux coulent au fond de la grotte, par un canal ménagé dans le roc.

Biscari, qui voyagea comme voyage un prince, confond mal à propos cette carrière et sa source, avec une autre source nommée le Puits de l'Ingé-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 100 et 112.

<sup>(2)</sup> Néapolis. Voyez ci-dessous, pag. 118, 122, 123.

nieur. (1), source située à plus d'un tiers de lieue au delà, entre le grand et le petit port d'Orthygie! Dans la vallée qui fait face à la fameuse grotte parlante et à la carrière des cordiers, se trouvent trois énormes débris de roc, très-probablement détachés du sommet de la montagne même, et plus probablement encore appartenant à quelque partie du théâtre qui, comme je l'ai dit, est situé audessus? Toutefois, comme ces masses informes présentent encore quelques vestiges de gradins on de marches, Capodièci (2) et Bîscari ramenant de nouveau sur la scène, la prison et l'orcille de Denis, placent ici l'escalier de la prétendue prison; et découvrent encore sur ces marches, la trace des pas des prisonniers? ne troublons point nos antiquaires; gravissons la montagne qui domine la fameuse oreille; et voyons si cette même partie de la haute ville, n'est pas mieux conservée que celle-ci?

#### THÉATRE DE NÉAPOLIS.

Borch et Brydone ont parlé des ruines de ce théâtre, comme pour dire, nous les avons vucs. Je ne vois pas trop, en effet, ce qu'on peut ajouter à ce dire? à moins de se résoudre à grossir l'énorme liste de ces voyageurs complaisans, qui se persuadent voir, tout ce qu'un cicéron leur montre;

> Et d'un œil anglais ou tudesque, Dévorent jusques aux cailloux!

<sup>(1)</sup> Biscari. Loc. cit. Cap. 7, pag. 87.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Tom. II, § 26 pag. 136.

à peine est-on parvenu sur les lieux, qu'on prévoit l'inutilité de la course!

J'aime à croire, que tous ces décombres formèrent, dans leur temps, un ensemble admirable, que ces débris énormes sont les restes d'un trèsbeau théâtre; que Cicéron lui donna le surnom de grandissime; que Silius Italicus y ajouta l'épithète bellissime! que Diodore le préférait au théâtre de son Argyre; et enfin, comme il faut ménager tout le monde, j'aime à croire, avec Borch (1), que ce théâtre est une naumachie; et, avec quelques autres, que cette naumachie est un théâtre ; j'aime à croire, que ces vieux gradins sont des siéges (2), ou, comme d'autres (3) le veulent, que ces siéges sont des gradins; j'aime à croire, que ces gradins et ces siéges furent recouverts des marbres les plus fins (4); et j'aime à croire encore, qu'ils surent toujours ce qu'ils sont aujourd'hui, sans autre éclat que celui de la pierre (5); j'aime à croire qu'un savant moderne peut exhiber en preuve, un fragment de ces précieux marbres ; et j'aime à croire aussi, que le savant ne l'a pas trouvé sur ces siéges (6); j'aime

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lettre X, pag. 144.

<sup>(2)</sup> Logotêta. Ant. Monum. di Sirac. — Bongiovânni. Guida per le Antich. di Sirac.

<sup>(3)</sup> Capodièci. Loc. cit., § 14, pag. 40.

<sup>(4)</sup> Logotêta. Loc. cit. — Bongiovânni. Loc. cit.

<sup>(5)</sup> Capodièci. Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Bongiovânni. Loc. cit.

à croire, que Mârio Arêzzi a vu et mesuré les fondations même de la scène; et j'aime à croire aussi, que si, comme le veut Borch, le théâtre est une naumachie, l'historiographe royal nous a fait un conteridicule (1)! j'aime à croire à l'exactitude des mesures par lignes et par pouces; et j'aime à croire encore, qu'elles se contredisent mutuellement; j'aime à croire que les défunts antiquaires Logotêta et Bîscari n'entendaient rien à la forme des anciens théâtres; et que le vivant antiquaire Capodièci est le seul qui sache son affaire; j'aime à croire, au contraire, que Capodièci se trompe, et que les deux premiers ont raison (2)! j'aime à croire, en un mot, à tout ce qu'on veut que je croie! mais si, après cela, le lecteur veut enfin savoir ce que, je pense; je réponds, comme un certain juge, je pense que je ne pense rien.

Le théâtre de Néapolis est situé dans cette partie de l'ancienne ville, connue aujourd'hui, sous le nom de Moulin de Galèrmi, de deux moulins construits en 1576, au centre mème du théâtre! si l'on en excepte le théâtre de Tauromenium (3), jamais édifice de ce genre ne fut plus convenablement placé. De cette partie la plus élevée de la ville, et qui, comme je crois l'avoir dit ailleurs (4), est précisé-

<sup>(1)</sup> Bongiovânni. Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Capodiêci. Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Woy. ci-dessus, pag. 262.

<sup>(4)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 584.

ment au-dessus de la fameuse grotte parlante; le regard embrasse, à la fois, les trois ports de l'ancienne Syracuse; l'île d'Orthygie; une partie de l'ancien site d'Acradine; au sud et à l'est, la mer Ionienne; et, au delà du grand port, en face d'Orthygie, le territoire syracusain; les lacs, les fontaines, les campagnes adjacentes; les fleuves Cyane et Anapis; et enfin, les ruines du temple de Jupiter Olympien.

L'antiquité de ce théâtre remonte à des temps peu connus: les uns prétendent qu'il fut construit sous le règne d'Archias de Corinthe, qui s'empara de Syracuse, cinq ans avant la fondation de Rome, ou sept cent cinquante-huit ans avant notre ère; les autres le rattachent au règne de Gélon, deux cent soixantetreize aus après cette même époque. Cette dernière conjecture semble en effet la plus probable; car le règne d'Archias, dont nous ignorons même la durée, ne fut qu'une suite continuelle de troubles et de guerres intestines, entre le peuple et les nobles; troubles qui facilitèrent même l'avénement de Gélon au trône; et devenant ici un peu moins incertaine, l'histoire nous apprend que ce prince encouragea beaucoup les arts, qui prirent, sous son règne, un élan tout nouveau. Quelle que soit en effet l'époque de la construction de ce théâtre, il est certain du moins, que celle-ci précéda de beaucoup l'existence des théâtres de Rome.

Ce théâtre est entièrement taillé dans le roc ; il est construit en demi-cercle : à cette particularité

près, et pour la première fois remarquée par M. l'abbé Capodièci (1), qu'il outrepasse cette même figure, de 45 pieds 10 pouces 8 lignes, sa circonférence extérieure est de 531 pieds 4 pouces; fort antérieur au siècle de Vitruve, il est étranger à ses règles. Le monument était entièrement recouvert par un voile, qui se plaçait et s'ôtait à volonté; on voit encore les trous dans lesquels entraient les poutres qui soutenaient ce même voile; et ces trous sont creusés à dix ou onze pieds l'un de l'autre.

## Amphithéatre de Néapolis.

DE même que son théâtre, l'amphithéâtre ou colisée (2) de Néapolis est taillé dans le roc vif, et siué sur le point le plus élevé de la ville, dans le lieu nommé Fosse des Granâti, à environ neuf cent vingt pieds de distance du théâtre.

Qu'il se garde de sortir de chez lui, de traverser les mers et les déserts de la Sicile, celui qui n'aurait d'autre but, que de venir ici pour y voir un amphithéatre antique! mais, surtout, qu'il s'épargne cette peine, le voyageur qui auxa admiré les monu-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Tom. II, § 31, pag. 30.

<sup>(2).</sup> Les anciens donnaient à leurs amphithéâtres le surnom de *Colosseum*, des collosses ou des statues gigantesques dont ces édifices étaient communément ornés; il serait donc plus exact, en effet, d'écrire et de prononcer *Colossée*, au lieu de *Colisée*?

mens de Pompéïa, de Vérone et de Rome: l'un s'en retournerait sans avoir vu ce qu'il désire, et l'autre sans avoir rien vu de nouveau! Il est, je ne l'ignore pas, il est des gens qui, toujours disposés à vanter ce que leur calcul peut atteindre, trouvent des beautés dans des chiffres; et des effets, au bout d'une toise? ces gens-là peuvent venir iei; ils peuvent mesurer, en tout sens, cette plaine immense et déserte; calculer au plus juste les dimensions du monument que je cherche, sans parvenir à le trouver; et, quand ils auront achevé, ils pourront se flatter d'avoir fait un miracle; car e'est un miracle en effet, que de raisonner juste, sur l'objet qui n'existe plus!

#### Voies sépulcrales de Néapolis.

Sun la gauche de celui qui, du théâtre de Néapolis, porte ses regards vers la partie de la basse ville, c'est-à-dire, vers la vallée dite la lathomie du Paradis (1), est une longue rue ou voie ancienne, formée par deux rangs de tombeaux. La largeur de cette rue est, tantôt de 14 pieds, et tantôt de 20 pieds 2 pouces: elle a 373 pieds 4 pouces de longueur. Vers le milieu de la voie, sur la gauche, en est une autre également bordée de tombeaux, et qui aboutissait jadis aux portes Agragianes, portes qui séparaient les deux villes de Néapolis et d'Acradine.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 94.

C'est parmi les tombeaux de cette seconde rue, que Cicéron, alors questeur de la province lilybétane, découvrit, avec tant de joie, celui qui renfermait les cendres d'Archimède(1); tombeau sur lequel, selon le desir du grand homme, avait été gravée une sphère au milieu d'un cylindre. La découverte de Cicéron se rattache à l'an 73 avant notre ère; un espace de cent trente-neuf ans s'était donc à peine écoulé, depuis la mort du philosophe de Syracuse; et déjà ses ingrats concitoyens avaient perdu jusqu'à la trace de son tombeau? Au bout de cent trente-neuf ans, le tombeau d'Archimède est ignoré dans Syracuse; et Brydone y a vu sa maison!

Ces voies ont une grande ressemblance avec celles de Baïes et de Pompéïa; à cette exception près, qu'elles sont beaucoup moins larges et moins longues; et que les tombeaux qui les bordent, sont infiniment moins bien conservés et moins beaux que ceux de cette dernière ville; ce qui n'empêche pas que ces antiquités ne soient un des objets les plus intéressans de Syracuse.

Toutes ces tombes, et la voie même, sont taillées dans le roc: Dieu sait combien de siècles elles peuvent braver encore l'outrage des hommes et du temps! elles présentent, de droite et de gauche, comme autant de petites chambres à hauteur d'appui, les unes carrées, les autres rondes, quelquesunes carré-long; et, ensin, il en est de forme irré-

<sup>(1)</sup> Cicer. Ad Marc. Brut. liv. 5.

gulière; les parties extérieures des portes offrent encore la trace des gonds et des ferrures. Ces tombeaux ne semblent point avoir été destinés à renfermer les ossemens et les cendres, selon le plus ancien usage des Romains et des Grees, mais les cadavres mêmes; usage que ces deux peuples empruntèrent, par la suite, aux premiers chrétiens. De chaque côté de ces voies sépulcrales, s'élèvent des espèces de trottoirs fort étroits, et qui furent sans doute plus commodes qu'ils ne le sont en ce moment? au-dessous de ces trottoirs, on remarque la double ornière creusée dans le roc par les chars.

Parmi toutes les idées bizarres auxquelles a pu donner lieu le funeste système de la dégradation des monumens antiques, il serait dissicile de citer un exemple plus fort que le fait suivant : vers le commencement du dix-septième siècle, on découcouvrit, non loin des lathomies de Néapolis, un tombeau de la plus grande beauté, élevé en forme de petit temple, sur des bases d'ordre gréco-sicule. Ce tombeau était d'une longueur extraordinaire, et telle que, les antiquaires n'hésitèrent pas à le reconnaître pour celui du célèbre Lygdamos, de Syracuse, homme d'une taille gigantesque, d'une force extraordinaire, vainqueur à tous les jeux du disque, de la lutte et du ceste, le premier même qui en obtint le prix, et qui, au rapport de Pausanias (1), n'avait jamais connu la soif, et n'avait

<sup>(1)</sup> Descriptio Gracia, lib. 5.

transpiré de sa vie. Ce monument très-curieux, sans doute, eut d'abord le sort de tant d'autres : il fut jeté à terre, puis bientôt transporté ailleurs ; enfin, de chute en chute, et de sottise en sottise, changée en un simple architrave, la tombe du pauvre Lygdamos sert aujourd'hui d'ornement extérieur, à la porte d'une méchante église (1)!

### PISCINE. THERMES DE NÉAPOLIS.

J'ai pen de choses à dire sur la Piscine, et moins encore sur les Thermes de cette dernière des villes de Syracuse; et, d'un autre côté, il me tarde presque autant qu'au lecteur, d'arriver à la fin de la course. Le premier de ces monumens est situé à quelques toises de l'amphithéâtre; sa forme est un parallélogramme divisé en quatre parties, dont les deux plus longues peuvent avoir 50 pieds, sur 21 de largeur; le tout, à l'execption des piliers de séparation, est taillé dans le roc même. Dieu me garde de suivre ici l'antiquaire syracusain (2), dans l'examen des différens usages aux juels cette piscine a servi! ces détails ennuieraient le lecteur, sans l'instruire; et je me borne à remarquer que, soit qu'avec Lagotêta, on en fasse un réservoir d'eau pour les thermes ; soit qu'avec l'abbé Capodièci, on en fasse une ancienne église; on n'en

<sup>(1)</sup> La Madone du Pied de la Grotte.

<sup>(2)</sup> Capodièci. Loc. cit. Tom. II, § 29, pag. 144, e segg.

fera jamais un monument digne de remarque, ni un lieu assez sec, pour y rester pendant longtemps.

L'ancienne Néapolis ne possède plus qu'un seul de ces bains, que les anciens nommaient Thermes. Les ruines de ce curieux monument, se trouvent dans un jardin particulier, connu sous le nom du Faucon, assez près du colysée et du théâtre de cette ville ; jardin qui, autant qu'il m'en souvienne, appartient au baron Impellizzeri. La découverte de ce bain est due à l'abbé Capodièci, et ne remonte pas au delà de 1804. On y descend, commele dit fort bien notre auteur (1), par un escalier fort mauvais, et taillé dans le roc; escalier dont les parties latérales ne sont cependant pas entièrement prises dans la pierre, mais artificiellement travaillées de distance à autre. Une sois parvenu dans le fond, on remarque d'abord deux petites salles voûtées, qui aboutissent à la salle principale, longue de 14 pieds, 9 pouces, sur 8 pieds, 6 pouces de large; enfin, à droite et à gauche de cette même salle, sont deux autres pièces de 4 pieds, 8 pouces de long, sur environ douze pieds et demi de large. Les mosaïques qui recouvrent les murs et les voûtes, sont, selon moi, la seule chose digne de remarque; quoique fort endommagées par l'humidité et le temps, ces mosaïques sont assez eurieuses, pour la diversité des teintes et la vivacité

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Tom II, § 30, pag. 49.

des couleurs. Au fond d'une de ces dernières salles, on remarque une excavation, maintenant encombrée, qui ferait soupçonner qu'ici se trouvait un passage communiquant à d'autres salles placées, et ménagées dans l'étage inférieur?

# ÉPIPOLES, QUARTIER DE NÉAPOLIS.

Vers le point où venaient se réunir les deux villes de Tycha et de Néapolis (1), dit M. l'abbé Capodièci (2), le sol s'élevant peu à peu, vient former, au-dessus de la lathomie du Paradis (3), une espèce de colline, que les anciens connurent sous le nom d'Épipoles, qui, en Grec, signifie lienx élevés; colline qui, comme je l'ai observé moimême, dominant toutes les autres parties de Syracuse, était comprise dans l'enceinte de Néapolis; ce nom peut également lui venir, de trois monticules particuliers, situés dans cette même partie de la ville; montionles, sur lesquels s'élevaient trois châteaux forts, nommés Labdale, Hexapyle et Enryale, aujourd'hui Buffalôro, Castellûcci et Belvedère. En 1653, on construisit ici une espèce de bourg, ce bourg fut nommé Belvedère, de sa situation même, et c'est sous ce ce nom générique, qu'on connaît aujourd'hui cette partie de l'ancienne Néapolis.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 28. et suiv.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Tom. II, § 32, pag. 151.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 94 et suiv.

Tite-Live (1), Thucydide (2) et Plutarque (3), ont souvent parlé des Épipoles, comme de trois forteresses qui défendaient cette partie de Syracuse.

Il n'est pas absolument inutile de relever ici l'erreur où sont tombés plusieurs historiens modernes, qui, sur la seule autorité de Strabon et de Léandre, ont fait des Épipoles, une ville particulière à ajouter aux quatre autres; et par suite de ce système, ont cru devoir donner à Syracuse, le surnom de Pentapolis ou quintuple - ville. Cicéron [pour ne m'appuyer, ici, que de son seul témoignage], Cicéron, dis-je, dout l'autorité, à cet égard, n'est pas moins respectable sans doute, que celle de nos deux géographes, n'a jamais parlé de cette cinquième ville, dans la description qu'il a faite des quatre autres; seul et unique nombre auquel il ait porté les villes renfermées dans l'ancienne Syracuse.

Voici de quelle manière il s'explique à l'égard des différentes villes qui composaient l'ancienne Syraeuse: Ea tanta est urbs, dit-il, en parlant d'Orthygie, ut ex quatuor urbibus maximis constare dicatur: quarum una est ea, quam dixi Insula. — Altera autem est urbs Syracusis, cui nomen Acradina est. — Tertia est urbs, quœ, quòd

<sup>(1)</sup> Hist. Rom. Dec. III, lib. IV.

<sup>(2)</sup> Hist. Rom. Lib. VI et XIII.

<sup>(1)</sup> In Dion.

in ea parte Fortunæ Fanum antiquum fuit, Tyche nominata est. — Quarta autem est urbs, quæ, quia postrema ædificata est, Neapolis nominatur (1). Il serait difficile, sans doute, de s'expliquer plus clairement; et, dans la description d'une ville, faite par un semblable observateur, devant une semblable assemblée, il me paraît plus difficile encore, de supposer une erreur aussi grossière, que l'omission d'une ville entière, dans l'énumération de quatre autres?

Avec moins de raison, quoique fondé, en apparence, à relever l'épithète de Pentapolis, que le traducteur de l'ouvrage de Brydone a grisse très-mal à propos dans son texte (2); avec moins de raison, dis-je, Borch (3) remarque, que celuici a cependant oublié de joindre aux quatre villes de l'ancienne Syracuse, non pas les Épipoles, qui, vu leur étendue, cussent pu passer, à la rigueur, pour une ville particulière, mais la forteresse Plémirius. Cette erreur, bien autrement forte que l'autre, a pour origine un passage mal interprété de Diodore et de Plutarque, qui, tous deux, en parlant de la forteresse en question,

<sup>(1)</sup> Cic. In Verr. Lib. 4.

<sup>(2)</sup> A Tour through Sicily. Lett. 12. Le mot Pentapolis ne se trouve que dans le texte anglais; le traducteur de l'ouvrage a pris sur lui de l'omettre; mais, du moins, devait-il en prévenir ses lecteurs?

<sup>(3)</sup> Loc. cit. Lett. X., pag. 135.

se sont servis d'une amplification un peu forte : le premier de nos deux voyageurs eut donc tort de donner à l'ancienne Syracuse, l'épithète de Pentapolis; mais il eut grandement raison, de ne pas prendre une forteresse pour une ville.

Le monument le plus remarquable des trois forteresses en question (1), était le château de Labdale, dont les ruines existent encore, au sommet d'une colline située au delà de cet espace de terrain, qui séparait jadis les villes de Tycha et de Néapolis (2). Ce château fut construit par les Athéniens (3); du temps de l'antiquaire Mirabèlla (4), on voyait encore la porte par laquelle entra Marcellus. C'était ici, où, selon un ancien historien (5), on gardait les trésors de la république.

Les lathomies des Épipoles sont situées au pied même de la forteresse; ce sont les plus petites de toutes celles de Syracuse, et les plus récemment excavées. C'est dans une de ces mêmes carrières, ainsi que je l'ai dit plus haut (6), que le poëte Philoxène était renfermé, et qu'il se faisait reconduire quand Denis lui lisait ses vers. Élien nous trans-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 128.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 28 et suiv.

<sup>(3)</sup> Diod. lib. 13. Thucyd. lib. 6.

<sup>(4)</sup> Cet Auteur écrivait vers la fin du 17e. siècle.

<sup>(5)</sup> Alexander ab Alexandro. lib. 2. cap. 2.

<sup>(6)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 74 et suiv.

met un fait assez remarquable à l'égard de ces mêmes prisons, les seules qui, selon moi (1), aient jamais existé dans Syracuse, et que Cluvérius, dont j'adopte le sentiment, confond mal à propos avec le château dit l'Hexapyle, château dont il sera parlé plus loin; Élien, dis-je, remarque que des enfans, nés et élevés dans la carrière en question, ayant été conduits, par la suite, dans la ville, furent saisis d'épouvante à la vue des chars et autres voitures publiques; machines dont ils n'avaient aucune idée. Ce trait me paraît être le meilleur commentaire de la fable des Centaures de la crédule antiquité; et il rappelle aussi la terreur et les idées fausses que les pauvres Mexicains concurent à la vue de la petite cavalerie de Cortez. Au reste, les ruines du château et de la lathomie de Labdale sont connus aujourd'hui, sous le nom de Bussalòro. Les premières ne présentent que des masses informes, au milieu desquelles on distingue encore cependant les murailles principales, des restes de dissérentes portes, entre autres celles de la porte où se fit l'échange des prisonniers, entre Marcellus et les Syracusains; et, enfin, un des pans de la muraille par où les Athéniens tentèrent d'assiéger la ville, ainsi que le second mur, que les habitans élevèrent en-dedans. Quant à la lathomie même, je n'en ai vu que l'entrée, ou, du

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 73.

moins, un trou encombré de pierres et de briques, qui m'a été donné pour tel.

Les ruines du second château des Épipoles, qui, comme je l'ai dit, fut nommé l'Hexapyle, sont à quelque distance de celles du château de Labdale; elles sont connues, sous le nom arabe de Montebellisin, dont les nouveaux habitans du pays ont fait Mongibellîsi; on les nomme aussi Castellâci.

Tant de dénominations différentes ne les rendent pas plus curieuses; et tout leur intérêt se borne aux souvenirs qui y sont attachés.

J'en étais là de mes remarques sur le château de Labdale, lorsque, voulant me rendre compte de son état primitif, j'eus recours à mes vieux auteurs : il s'agissait de préciser le surnom donné au château même, et le nombre de portes qu'il avait pu avoir. J'avais devant moi Tite-Live, Diodore et Plutarque : chacun d'eux en parla souvent : je ne pouvais choisir de meilleurs guides. J'ouvre d'abord mon Tite-Live, et Tite-Live m'assure (1) que les portes du château de Labdale étaient au nombre de six. J'ouvre ensuite Diodore, et, confirmant le dire de Tite-Live, Diodore (2) m'apprend, en outre, que le nombre de ces six portes fit donner au susdit château le surnom d'Hexa-

<sup>(1)</sup> Hist. Rom. Dec. 3. lib. 4.

<sup>(2)</sup> De Reb. Gest. Phil. - Bibl. Hist. Lib. 16.

pyle. Restait encore à consulter Plutarque; et, soit sur le nombre des portes, soit sur le surnom même, Plutarque (1) est entièrement de l'avis de ses deux honorables collègues. Me voilà donc bien certain de mon fait : ce fait m'est attesté par un auteur latin, et par deux auteurs grecs : le moyen de le révoguer en doute? toutefois, je poursuis ma lecture; et bientôt, à ma grande surprise, revenant sur son propre dire, dans un autre endroit de son livre (2), ce même Plutarque m'assure aussi positivement que la première fois, que le Labdale n'avait, en effet que cinq portes, et que cette particularité l'avait fait surnommer le Pentapyle! Tout étonné de cette contradiction, j'en conclus que les anciens auteurs ne sont pas toujours infaillibles; et que, si l'un s'est contredit lui-même, les deux autres pourraient bien s'être aussi contredits? J'ouvre de nouveau Tite-Live; et Tite-Live ne varie point : je retrouve ici mes six portes et la même dénomination. J'étais donc sur le point de donner gain de cause à mes deux premiers historiens, quand, par hasard, ouvrant de nouveau Diodore, je tombe sur un second passage (3) qui confond toutes mes idées, et porte un coup mortel à ma confiance en l'histoire : en effet, il ne s'agit plus des six portes de Tite-Live, ni des cinq portes

<sup>(1)</sup> Plutarch. In Marcell.

<sup>(2)</sup> Id. In. Dion.

<sup>(3)</sup> Diod. Loc. cit. lib. 13.

de Plutarque, de l'Hexapyle ou Pentapyle de ces auteurs : le géographe d'Argyre nomme ici le chàteau Heptapyle, et, renchérissant sur lui-même, lui donne sept portes au lieu de six! au lieu de s'éclaircir, la question me parut s'embrouiller davantage? Malgré tant d'issues différentes, ne sachant plus comment sortir, je fis ce que j'aurais déjà dû faire : je laissai mes auteurs à la porte, et je poursuivis mon chemin, vers la forteresse en question.

Toutefois, je le déclare positivement, et prends acte de ma déclaration : le 30 octobre de l'an 1819 ou 1823 de notre ère [ car la chronologie ne radote ni plus ni moins que l'histoire (1) 7 l'Hexapyle, le Pentapyle ou l'Heptapyle de Labdale, du quartier des Épipoles, dans la ville de Néapolis, à Syracuse, cet ancien château, dis-je, n'a plus qu'une scule et unique porte! quand je dis, une sculc et unique porte, c'est quatre portes que je veux dire; car on dirait, en effet, que ces maudites portes soient autant de pierres d'achoppement, pour l'historien, le voyageur et le critique! au moment où je me flattais d'en finir, et décider enfin cette intéressante question, un des plus gros bonnets de l'ordre, me montre, parmi les décombres du château, trois autres petites ouvertures, qu'il veut, bon gré malgré, ajouter à

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 1.

ma porte unique (1)! Que le ciel fasse paix aux historiens et à leurs portes! quant à moi, j'y renonce: qu'il en ait quatre, qu'il en ait cinq, qu'il en ait six, qu'il en ait sept, le fameux château de Labdale n'en est pas moins, selon mon dire, le plus triste de tous les châteaux!

Vient ensuite la troisième forteresse antique, qui, grâce au ciel, est la dernière de toutes! celleci fut connue sous le nom de l'Euryale, et n'est qu'à environ un tiers de lieue du malencontreux Hexapyle. Diodore, Florus, Tite-Live, Valère-Maxime, parmi les anciens; Cluvérius, Arêzzi, Fazzèllo, Mirabèlla, Logotêta, Capodiêci et Bongiovânni, parmi les modernes, nous font de grands éloges de l'ancienne forteresse; et quoique aucun d'eux ne l'ait vue, chacun d'eux la décrit avec une fidélité rare! n'ayant rien de nouveau à en dire, je me dispenserai d'en parler après eux: rien ne manque, en effet, à l'intérêt du monument, si ce n'est le monument même (2).

Par bonheur, tout n'est pas perdu: un nouveau bourg, dont j'ai parlé déjà, s'est enrichi de ses dépouilles; et, tout en traversant ce bourg, qu'on prendrait lui-même pour une ruine, je découvre dans un vieux mur, une des pierres de la tour, sur

<sup>(1)</sup> Capodièci. Loc. cit. Tom. 11. § 34, pag. 160.

<sup>(2)</sup> Ce monument n'est plus, en effet, qu'un amas de ruines, au milieu desquelles, on peut remarquer, toutefois, une citerne fort belle, et assez bien conservée.

laquelle, selon Valère-Maxime (1), le sentimental Marcellus aurait versé d'amères larmes, en contemplant ainsi, ex alto, les quatre villes qu'il venait sentimentalement de détruire!

#### Environs de Syracuse.

Elle était de bien bonne humeur sans doute, cette nature quinteuse et bizarre, quand elle conçut les sites qui forment le port de Syracuse? celui qui les a vus, a vu son plus rare ouvrage; ce qu'elle a jeté, sur la terre, de plus riant et de plus beau!

J'ai parlé de cette partie de la côte orientale, qui, s'étendant depuis le promontoire Thapsus, jusqu'à la moderne Syracuse, peut être considérée comme la baie du grand port de la quadruple ville; je passe maintenant à la partie intérieure de la même côte, qui fait face à Orthygie, et qui s'étend jusqu'au promontoire Plemirius; partie, que les anciens connurent sous le nom de Champ Syracusain.

### VOYAGE AUX SOURCES DE L'ANAPIS.

A un mille au delà d'Orthygie, de l'autre côté du grand port, sur cette langue de terre qui, d'abord, se courbant en demi-cercle, s'étend ensuite, en ligne presque directe, jusqu'au promontoire Plentirius, fort au delà du temple de Jupiter

<sup>(1)</sup> De Factis Memorabilibus.

Olympien; promontoire qui, dans le plus beau des cadres, renferme le plus beau des tableaux; là, dis-je, comme posé au bord de la mer Ionienne, est un lieu paisible et charmant; un petit coin de terre échappé à la ruine commune; séjour favorisé du ciel, et qu'il arracha, sans doute, aux fureurs du temps et des hommes, pour le livrer à notre admiration!

C'est là qu'est l'Anapis; c'est là que, imprudemment sorti d'un lit étroit, mais sûr; d'une rive humble et modeste, mais fraîche, mais riante, mais parée de verdure; que, plus imprudemment encore, se livrant à la pente perfide d'une plage arèneuse et brûlante, le paisible et humble Anapis reconnaît bientôt son erreur; ets'engloutit, comme à regret, dans les flots agités et verdâtres de l'océan Ionien. Ici, fermant les yeux sur la longueur de la route, et les périls de l'entreprise, le lecteur, s'il le trouve bon, passera dans la barque qui me porte; et partageant la gloire d'une grande découverte, il pourra remonter avec moi, jusqu'aux sources de l'Anapis?

Ombres des Mungo-Parck et des Bruce, d'où vient ce sourire de mépris? notre Anapis est-il moins beau, moins ancien que votre Nil? son rivage fut-il moins classique, moins foulé par le pied des héros? les pays que vousavez vus, ne furent-ils jamais vus par d'autres? l'objet, le but, les dangers sont les mêmes : vous couriez après les sources d'un tleuve : nous voguons vers celles d'un autre; vous

étiez an milieu d'un peuple gémissant sous la verge des bachas et des muftis : nous sommes au milieu d'un peuple frémissant sous le joug de ses trois intendans et de ses cent mille prêtres!

La petite barque qui me porte, franchit, en un moment, le bassin du grand port; en un moment, je passe d'un désert affreux, dans l'Éden; et, dès que nous touchons le rivage, je m'élance vers la terre, comme si je craignais que cette terre ne m'échappât. Vainement Orthygie et son port, Néapolis et ses ruines attirent mes regards vers les lieux que je viens de quitter : sur la gauche, les colonnes du temple de l'Olympien me présentent leur tête orgueilleuse; devant moi, l'Anapis roule ses flots tranquilles, au milieu de sa forêt de joncs : tous les ports, toutes les villes, toutes les ruines du monde, ne pourraient maintenant détourner mes regards du spectacle qui les charme et les fixe. Je n'oublierai pas ce moment : il me fit oublier lui-même, bien des mois de courses et de peine; il compensa pour moi, un siècle de fatigue, de dangers, de souffrances, de privations, de dégoût et d'ennui! force gens, je le sais, souriront ici de pitié; un petit coin de terre, paré de quelque verdure; un petit fleuve, coulant parmi des jones, ce sont là, j'en conviens, des objets peu propres, en apparence, à motiver tant d'exclamations et d'extases; le tableau sera donc outré, sinon même, du dernier ridicule? toutefois j'en appelle à ceux qui, comme moi, ont parcouru long-temps cette île si vantée, ce désert de l'Europe

moderne; et s'il en est qui, sorti tout à coup de la nouvelle Syracuse, pour passer sur les rives dont je parle; s'il en est un seul, dis-je, qui n'ait pas éprouvé cette espèce de bien-être, provenant du passages ubit du malaubien; ce contentement intérieur, cette extase spontanée et pure; ce je ne sais quel secret désir de rester au lieu où l'on est: cet homme est sans doute étranger à l'amour des beaux sites, aux grands tableaux de la nature, et aux impressions qu'ils font naître? au reste, je peins ce que je sens, et non pas ce que d'autres sentiraient à ma place.

Le point où l'Anapis se jette ici dans la mer, est un terrain arêneux et bas; les eaux du fleuve se perdent d'abord dans les sables; et tandis que l'on gagne à pied, le point vers lequel le fleuve est assez fort pour soulever la barque, les matelots la tirent, à force de bras; une fois cette opération faite, on s'embarque de nouveau; et à peine échappé aux vapeurs d'une plage aride et brûlante, on se trouve transporté, comme par enchantement, entre deux rives verdoyantes, ombreuses, et si voisines l'une de l'autre, qu'en étendant le bras, on pourrait toucher aux deux bords; en certains endroits même, les rames ne peuvent plus agir; et les gens qui vous mènent ont recours au harpon.

Toute lente qu'elle soit, notre marche n'en est que plus agréable; si, d'un côté, nous n'avançons que fort peu, de l'autre, nous voguons sans péril et sans crainte, au milieu d'une haie d'arbres, de

plantes, de fleurs, de joncs et de vignes sauvages; rempart, si frondeux et si haut, qu'il forme au dessus de notre tête, comme un toit mobile et frais, que ne peuvent percer les rayons du soleil, qui déjà brûle tout au dehors.

C'est ici, en effet, que le Printemps et sa sœur, ont fixé leur séjour : l'un 'et l'autre y vivent ignorés et tranquilles; l'un et l'autre y sont l'exemple du plus pur amour fraternel; on n'est pas plus uni : ils ne font point un seul pas l'un sans l'autre! quant à leurs frères, la chose est différente: l'un est naturellement sombre et froid; l'autre, un cerveau brûlé, un cœur aride et sec, qui vomit le feu et la flamme! il règne donc entre cux beaucoup dè mésintelligence, sinon même, une antipathic prononcée : l'Hiver n'approche pas d'ici; et quand l'Été y vient, il laisse sa carte à la porte.

Ce fleuve, ou plutôt, ce canal enchanteur, est d'une profondeur remarquable. Je l'éprouve ici, comme je l'éprouvai déjà, sur les courans de Charybde(1): le témoignage des sens nous abuse; il est pour nous une source intarissable d'erreurs et de faux jugemens; l'extrême limpidité des eaux de l'Anapis m'a trompé sur leur vraie profondeur : je viens, en ce moment, d'étendre la main vers le fond; et ce fond, que je croyais pouvoir atteindre, est à plus de dix pieds de moi.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 241.

#### LA CYANE.

A ENVIRON un quart de lieue, au delà de l'embouchure du fleuve, on apercoit tout à coup, sur la droite, un autre joli canal dont l'eau est également limpide, et également parée d'une verdure éternelle. Le cours de ce second canal parait plus sinueux que l'autre; il se jette dans celui-ci; c'est une source particulière, non moins profonde, et non moins pure ; c'est l'épouse du bel Anapis ; c'est cette aimable nymphe, que les poëtes de la Sicile, de la Grèce et de Rome ont si souvent chantée, sous le nom de Cyane; que les Siciliens du jour ne chantent plus depuis long-temps, mais qu'ils connaissent du moins, sous le nom ridicule de la Pisma (1)! On n'en finirait pas, s'il fallait rapprocher tous les exemples de ce genre; j'en ai relevé quelques-uns : j'en relèverai d'autres sans doute; et je remarque en passant, que le fleuve d'où la Cyane tire sa source, et qui se nomme aujourd'hui le Cardinal, se nommait jadis l'Æncïus; le nom du prince Troyen l'a cédé au noni d'un prince de l'église.

La Cyane est remarquable par un phénomène, dont l'explication a fait pâlir plus d'un savant; et

<sup>(1)</sup> Pasqualino Vocab. Etimol. Sicil. ART. PISMA. On dit aussi Pismotta. Ces deux mots dans la langue sicilienne, paraissent être synonimes du mot abbissu, du grec abissos; et signifient abime, petit abime.

dont Pline parla le premier : les eaux de la Cyane suivent le cours des phases de la lune : elles croissent et décroissent avec elle. Le célèbre Maffeï révoqua le fait en doute, et le traita de préjugé populaire : rien n'est plus vrai cependant ; je m'en suis convaincu par moimème.

### LE PAPYRUS.

Enfin je l'aperçois cette plante à jamais célèbre! cet humble jonc, plus fameux toutesois, et peut-être aussi plus utile, que l'orgueilleux cèdre du Liban! ce n'est qu'avec respect, que je touche le trésor le plus précieux de l'Égypte et de la Sicile: l'humble et modeste plante à laquelle nous devons le nom, les faits, les écrits des grands hommes; le souvenir des grandes actions; l'exemple des vertus et des vices; les arts, les sciences, les métiers et les lettres; cette plante, sans le secours de laquelle, la poësie et l'histoire n'existeraient pas pour nous; et sans laquelle aussi, peut-être ne saurions-nous pas lire? une forêt de papyrus est devant moi: ceux qui l'exploitaient ne sont plus!

Cette rare et précieuse plantation est sans doute le plus bel ornement des rives de l'Anapis et du Nil; la nature n'a rien fait de plus riant, de plus frais, de plus bizarre; le règne végétal ne présente aucune plante plus remarquable, quant à la forme et à l'usage; de plus gracieuse ni de plus pittoresque, quant à l'effet qu'elle produit! je ne prétends point la décrire: les savans l'ont décrite avant moi; mais peut-être m'est-il permis d'ajouter quelques mots à leur dire, et de peindre ce que j'ai sous les yeux? que si le hasard veut que mon tableau s'écarte un peu du leur, libre au lecteur de croire que c'est moi qui ai tort; sauf à croire moi-même, que ce sont eux qui n'ont pas raison!

Le papyrus est un jonc triangulaire; ami des caux les plus pures et les plus limpides, il est ici comme chez lui; ses racines sont peu profondes, et l'ognon qu'elles soutiennent, n'excède guère la grosseur du poing, lorsqu'il ne soutient lui-même qu'une seule et unique tige; car il est faux, comme Borch (1) le donne à entendre, que chaque ognon en engendre toujours plusieurs. De cet ognon sort le jonc triangulaire, qui est plongé lui-même à près de quatre pieds sous les eaux. Borch (2), sans s'expliquer davantage, dit que sa hauteur est quelquesois de huit et de dix pieds ; d'où il semblerait résulter, que la plante ne s'élèverait en effet que de quatre à six pieds au-dessus du niveau du fleuve? la vérité est qu'elle surpasse ce même niveau, de dix à douze pieds de hauteur; et que j'en ai cueilli moi-même, qui avaient plus de quinze pieds, à partir de la racine jusqu'à la tête de la

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. X. 139.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

plante. Le tissu des fibres de sa tige est cellulaire, et, comme le dit fort bien notre auteur, ce tissu se recouvre au dehors d'une double pellicule, l'une blanchâtre et très-délicate, l'autre du plus beau vert, et épaisse. De même que toutes les plantes bulbacées, la tige du papyrus, au sortir de l'ognon, est protégée, par plusieurs pellicules également triangulaires, dont la largeur et la longueur varient nécessairement, selon le plus ou moins de grosseur de la plante ; les plus longues que j'aie observées, pouvaient avoir un à deux pieds de haut; la largeur de ces pellicules légères, filamenteuses et jaunatres, égale et déborde même la surface de chaque côté du triangle de la tige, sur laquelle elles s'étendent, en diminuant toujours de largeur : ici est le sanctus sanctorum; car, c'est de ces mêmes pellicules que les anciens formaient, à ce qu'on croit, cette espèce de papier connu sous le nom de la plante. Quant à la grosseur de la tige, elle dépend de la longueur de celle-ci; parmi les papyrus que j'ai cueillis, les plus forts étaient gros comme le bras à leur base, qui, allant toujours en diminuant, ne laisse pas plus d'environ un pouce de circonférence, à la partie de la tige qui aboutit à la tête de la plante. Nous voici parvenus à cette partie du papyrus qui, si elle n'est pas la plus utile, est du moins la plus remarquable : recouvertes, à leur base, jusqu'à une certaine hauteur, par d'autres pellicules du même genre, mais beaucoup moins larges et moins hautes que celles qui

partent de l'ognon de la plante, une multitude. pour ainsi dire incalculable [j'en ai compté jusqu'à trois cents sur une seule et même tige ] de petits tubes ou fibres cellulaires, ronds, d'un vert foncé et noirâtre, s'élancent tout à coup de la sommité de la tige. Ces tubes sont égaux en grosseur, mais ils varient beaucoup, quant à la longueur : la même tige en présente de 6, 9, 10, 12 lignes, et même de deux pouces de long; chacun de ces tubes renferme un filament ou un des cheveux de la plante qui, à peine sorti du tube qui le cache, retombe de tous sens, à hauteur inégale, vers la base de la tige. Tant que la plante est sur pied, ou du moins tant qu'elle est encore fraîche, le plus léger effort enlève le cheveu de son tube; mais quand la plante est coupée et sèche, on ne peut l'en arracher qu'avec peine, et rarement parvient-on à ne pas la rompre en chemin. Cette partie du cheveu de la plante est nécessairement un peu moins forte que le tube qui la contient, et comme lui est également ronde, tant qu'elle n'est point desséchée; cette partie, dis-je, est d'une couleur jaune-serin, qui, à peine hors du tube en question, prend tout à coup la teinte du vert le plus brillant, le plus vif et le plus inimitable ; un peu plus des deux tiers au delà de la partie du tube adhérente à la tige, chacun de ses cheveux se divise en plusieurs autres filamens, inégaux quant à leur longueur, mais semblables en grosseur, en couleur et en forme; si cen'est qu'ils diminuent peu à peu, jusqu'à ne plus

former que des pointes inégales, et pour ainsi dire insensibles. Quant au nombre de ces silamens secondaires, il varie selon l'age de la plante : la plupart de chaque cheveu adhérent au tube, en a trois; quelques-uns en ont jusqu'à huit; mais ceux de la première espèce [du moins tous ceux que je possède, présentent évidemment le germe de nouveaux filamens; et ce germe se remarque à l'endroit même d'où sortent les trois autres, et toujours au milieu de ceux-ci. La mème inégalité qui se trouve dans la hauteur de la tige même, me frappe également dans la longueur des cheveux du papyrus : ceux des miens qui sont les plus longs, n'ont pas au delà de deux à deux pieds et demi de longueur; mais je ne doute pas que leur état de dessiccation actuelle, ne les ait diminués de beaucoup? A ces détails très - insignifians, sans doute, se borne ce que j'avais à dire, sur la forme même de la plante; quant à l'esset qu'elle produit, que des deux côtés de ce fleuve, à chaque bord du lit profond où coule lentement cette eau limpide et pure, l'imagination du lecteur élève la forêt verdoyante et mobile de l'échevelé papyrus; et, alors, venant ici au secours d'une plume inhabile, il finira facilement le tableau, que je ne puis qu'ébaucher.

Il me reste à relever encore une assertion très - fausse, échappée à un voyageur moderne (1), qui prétend que les matelots siciliens font

<sup>(1)</sup> Borch. Loc. cit. Lett X, pag. 138.

aujourd'hui de cette même plante, l'usage que les anciens en faisaient? hélas, les matelots siciliens et sont fort loin de savoir écrire! et, quand bien même ils seraient plus instruits, cet auteur nous parle d'une époque, que douzeans séparaient à peine, de celle de la découverte de notre précieux papyrus! celui-ci, qui, depuis le déluge, croissait et croît encore aux portes de Syracuse, ne fut découvert qu'en 1764, par un savant naturaliste anglais (1), venu tout exprès de Loudres, pour apprendre aux Syracusains, le trésor qu'ils ont à leur porte!

Il est plus faux encore, que ces mêmes matelots, en aient jamais connu la préparation; celle-ci est un mystère pour nous-mêmes; à la vérité, en 1786, un savant de Syracuse, le chevalier Savêrio Landolîna, parvint à en faire une espèce de papier, sur lequel il fit part de sa découverte, à tous les savans de l'Europe; mais, outre qu'il ne se flatta point alors d'avoir retrouvé le secret des anciens; et que neuf à dix autres années de tentatives et d'épreuves s'étaient encore écoulées, entre la découverte de la plante et le succès de celles-ci; les matelots siciliens étaient si loin de se servir du papyrus antique, qu'aujourd'hui même, ils n'en soupçonnent encore, ni l'existence, ni le nom, ni l'usage!

Cette fameuse découverte paraît avoir fait si peu d'effet, dans le temps et dans le pays même, que

<sup>(1)</sup> Giderfleet.

Brydone, venu à Syracuse, six aus seulement après cette époque, ne semble pas en avoir eu connaissance; qu'il ne parle, en effet, ni du fleuve ni du papyrus; et qu'enfimil m'a été impossible de me procurer, à Syracuse même (1), la lettre du chevalier Landolina!

Quant à la découverte de Giderfleet, et à l'expérience de Landolina, l'une et l'autre sont depuis

«La Lettera scritta intorno all' antico Papiro del Cavaliere Savêrio Landolina, della quale ne bramate una copia, dopo la di lui morte, si smarri; e dietro le tante ricerche fatte, non è stato possibile di poterla rinvenire ne' suoi manoscritti. Io ho fatto leggere la vostra lettera a questo Màrio Landolina, figlio del defunto padre; e mi ha detto, che l' hanno desiderato ancora altri eruditi stranieri. Signore, non posso esprimervi quanto grande stato sia il mio dispiacere di non avervi potuto servire, com' era conveniente a secondo del vostro desiderio; poichè dell' accennata Lettera non solamente non esiste l'originale, ma nemeno alcuna copia. Se di tale trascuratezza stata sia la cagion il padre, o il figlio, io non lo so, etc. »

La perte de cette lettre est donc un nouvel exemple à ajouter à tant d'autres, du peu d'intérêt qu'on attache,

<sup>(1)</sup> A mon retour à Naples, j'écrivis, en effet, à M. l'abbé Capodicci à Syracuse, pour divers renseignemens; et, entre autres choses pour le prier de me faire passer une copie bien fidèle de la lettre en question. Voici l'article de la réponse que le savant antiquaire me fit à cet égard:

long-temps retombées dans l'oubli. Tout aussi consciencieux que le Bibliothécaire de l'Escurial, les Syracusains modernes ne touchent ni plus ni moins aux trésors qui leur sont confiés; et ceux d'entre eux, qui, grâce au secours étranger, connaissent enfin l'existence de ce jone, sur lequel leurs Pyndares, et leurs Théocrites gravèrent leurs immortels vers, ceux-là, dis-je, lui donnent le nom de parrucca (1): je laisse aux faiseurs d'étymologies, comme aux artistes en perruques, à tirer celle-ci aux cheveux? cependant, pour épargner aux uns de longues et pénibles recherches, et aux autres, la perte d'un temps précieux, je les préviens, que la plante en question ne ressemble pas mal, en effet, à une tête échevelée, à la scapigiata fante de l'Homère florentin (2).

dans ce pays, aux découvertes les plus dignes de remarque. Il est plus qu'improbable sans doute, que l'auteur de celle-ci, que le feu chevalier Landolina ait volontairement détruit, avant sa mort, l'original d'une lettre dont le sujet lui avait acquis une si juste célébrité? et si, comme le donne positivement à entendre la remarque qui termine la lettre de M. l'abbé Capodièci, on ne peut accuser ici, que la volonté même de l'auteur, ou la négligence de son fils, je crains bieu que le vraicoupable ne soit pas celui qui est mort.

<sup>(1)</sup> Parrúcca; quelques-uns la nomment aussi Pánpina, feuille; ce qui est un peu moins ridicule. Voy. Pasqualino. Vocab. Etimol. Siciliáno.

<sup>(2)</sup> Inf. Cant. 18.

De tous les anciens ponts construits sur l'Anapis, et célèbres dans l'histoire de Syracuse, de Carthage et d'Athènes (1); de tous ceux que les modernes y élevèrent eux-mêmes (2), un seul subsiste aujourd'hui : j'ignore l'époque de sa construction; mais ce qu'il y a de certain, c'est que sa forme, à la fois élégante et simple, et surtout sa solidité apparente, le rendent digne de s'élever au-dessus de l'ancien fleuve, dont les eaux limpides et pures coulent tranquillement, à quelques toises au delà de l'embouchure de la Cyane, sous l'arche unique dont il les recouvre. Quant aux auciens ponts, la plupart furent détruits par les Athéniens mêmes (3); et, ici, on remarque, sur la droite, quelques restes de la voie ancienne, qui allait de ce dernier pont, je veux dire du pont moderne, jusqu'à la ville de Néapolis.

Notre barque ne tarda pas à entrer dans une espèce de petite baie, au delà de laquelle on n'aperçoit plus qu'une prairie immense, de toute part ornée d'arbres, de verdure, de fleurs, et bornée par de hautes montagnes; c'est là que l'Anapis sort de dessous terre, et que, après un cours d'un peu

<sup>(1)</sup> Voy. Thucydide, Plutarque, Tite-Live, Cicéron et les autres.

<sup>(2)</sup> En 1405, 1572, 1621, 1662 et 1693.

<sup>(3)</sup> Plutarch. In Nic.

plus d'une lieue et demie (1), il va se jeter dans la mer. Il est beaucoup de fleuves qui ont un plus long cours; il n'en est pas un seul, qui en ait de plus riche ni de plus pittoresque. Une forêt d'arbustes, de joncs de papyrus, et de diverses autres plantes l'entourent de toute part, et se réfléchissent dans ses eaux, fameuses pour l'abondance, la grosseur et la qualité des anguilles et des truites qu'on y pêche; il est faux qu'il s'y trouve aussi des saumons; au surplus, les rives de ce fleuve sont également favorables à la chasse d'une foule de différens oiseaux aquatiques; et cette chasse est le seul passe-temps des habitans de la moderne Syracuse.

Quant à la forme du site d'où l'Anapis tire sa source, ou, depuis cinquante ans, les choses ont bien changé de face, ou certain voyageur aura pris un cercle parfait pour un carré-long? On peut en dire autant du léger bouillonnement qu'il donne aux eaux sortant ici de dessous terre : ce bouillonnement est si léger en effet, qu'il échappe à la fois, à la vue et à l'ouïe? tont ici est dans le plus grand calme, et, au milieu de ce petit bassin naturel, je n'entends d'autre bruit que le frémissement des papyrus et des arbustes; et ne remarque, sur la surface des eaux, que l'agitation produite par l'action de nos rames, et la fuite des animaux aquatiques, épouvantés à notre aspect.

<sup>(1)</sup> Cinq milles siciliens. Borch lui en donne douze; il ne se trompe que de sept milles en plus.

Dans son Voyage en Sicile, M. l'abbé Bàlsamo remarque qu'on ne peut que s'étonner de l'insouciance du gouvernement, à l'égard de l'utilité qu'on pourrait retirer des eaux de ce même fleuve, pour l'irrigation des terres avoisinantes. Cette remarque, très-juste en elle-même, le serait encore davantage, si l'auteur, l'avait appliquée à tous les fleuves de la Sicile; pays, dont l'état actuel ferait prendre pour autant de fables, tout ce que les anciens nous racontent, sursa fécondité primitive! Je ne sais trop pourquoi, un critique moderne (1) s'élève contre le reproche, que semble justifier le seul aspect des lieux. De ce qu'un auteur syracusain (2) prépare un mémoire sur cette matière, s'ensuitil, qu'un auteur étranger n'ait pas le droit de la traiter lui-même? La remarque de M. l'abbé Bàlsamo subsiste; et cette remarque ne méritait pas à l'auteur l'application de ce mot du Pétrarque : poco vedete, e parvi veder molto (3).

RUINES DU TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN.

A PEINE sorti de la barque, qui m'a conduit aux sources de l'Anapis, que déjà je suis entouré d'une foule de tableaux classiques.

Le sol que je foule maintenant est celui qu'ont foulé Marcellus, Himilcon, Nicias, Dion, Lyma-

<sup>(1)</sup> Capodiêci. Loc. cit. Tom. 11, § 103, pag. 312.

<sup>(2)</sup> M. l'avocat Avôlio.

<sup>(3)</sup> Capodiêci. Loc. cit.

chus, Callicrate, Lysimachus, Sycanus, Éraclide, et mille autres héros célèbres, dont les noms et les faits ont passé jusqu'à nous, et vivent dans tous les souvenirs. Voici le lieu où les trois derniers confièrent à Diomile six cents soldats d'élite, pour défendre les Epipoles (1), menacées par l'armée athénienne (2); là, j'aperçois le lieu où Dion sacrifia (3); ici, celui où il parla au peuple, pour le porter à mériter la liberté, et celle de la Sicile entière (4); plus loin, voilà l'endroit où mourut l'Athénien Lymachus (5); et ici, à ma droite, celui où le grand Callicrate, préteur de Syracuse, recut aussi le coup mortel (6).

Ces vieux chênes qui, du même côté, s'élèvent à quelque distance, firent partie, sans doute, du bois sacré, qui protégeait jadis le temple de Cyane (7), ou peut-être celui d'Hercule? (8) car, quoique les anciens renonçassent bientôt à l'u-age (9) de séparer leurs temples, des lieux habités

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 621.

<sup>(2)</sup> Thucyd. Hist. lib. 6.

<sup>(3)</sup> Plutarch In Dion.

<sup>(4)</sup> Diod. Bibliot. Hist. lib. 16.

<sup>(5)</sup> Thucyd. Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Id., ibid.

<sup>(7)</sup> Diod. Lib. 14, Æten. lib. 11, cap. 33. On en voit encore quelques misérables vestiges.

<sup>(8)</sup> Thucyd. lib. 7. Plutarch. In Nicias.

<sup>(9)</sup> Serv. Aen. 21-740.

par les hommes (1), ils n'en célébraient pas moins les fêtes, au milieu des campagnes. Enfin, j'aperçois d'ici, sur la gauche, les tristes restes du plus fameux de tous les temples; et me hâte de franchir le faible espace, qui me sépare encore du sanctuaire de l'Olympien.

Mais quoi! j'en crois à peine au témoignage de mes yeux : deux misérables colonnes, vermoulues et sans chapiteaux; serait-ce là tout ce qui reste du plus beau temple de l'ancien monde? ce temple dont la fondation se perd dans les ténèbres de l'histoire; qui renfermait toutes les richesses de Syracuse! que dis-je? qui contenait un trésor bien autrement précieux : la statue de Jupiter Urios, ou Dispensateur des vents; statue, saluée par Cicéron, du titre de sanctissimum et pulcherrimum simulacrum (2); et que notre orateur cite, comme une des trois plus belles images du dieu, jusqu'alors existantes (3); statue, que Nicias (4) et Marcellus (5) respectèrent; que Gélon couvrit d'or (6); qu'Hiéron dépouilla sans pudeur (7); et que l'infâme

<sup>(1)</sup> Pausan. Descript. Grec. lib. 9, cap. 22.

<sup>(2)</sup> Cicer. In Ver. lib. 5.

<sup>(3)</sup> Id., ibid., lib. 4.

<sup>(4)</sup> Plutarch. In Nic.

<sup>(5)</sup> Cic. Loc. cit.

<sup>(6)</sup> Ælian. Loc. cit. Voy., la note suiv.

<sup>(7)</sup> Gélon l'avait fait couvrir en effet d'un manteau d'or massif, du poids de quatre-vingts talens;

Verrès osa s'approprier lui-mème (1)! En 1624, six colonnes attestaient encore la forme et la magnificence du temple (2); en 1770, quelques-unes existaient encore (3); en 1776, leur nombre était tellement diminué, qu'elles ne pouvaient déjà donner aucune idée, ni de la forme ni de la beauté du monument (4); enfin, en 1819, moi-même je n'en vois plus que deux : encore quelques années, et celui qui visitera Syracuse, cherchera inutilement, sans doute, le site du temple de Jupiter Olympien!

Quatre énormes colonnes, qui, comme les deux existantes, debout, intactes et fermes sur leur base (5), étaient là depuis trente siècles; et ces

environ deux cents ans après lui, Hiéron II s'empara sans façon du manteau précieux, qu'il remplaça par un manteau de laine; l'argument dont il appuya cette action, semble avoir été pris dans un dictionnaire politique; à l'en croire, le manteau d'or était trop pesant, en été, et pas assez chand, en hiver!

<sup>(1)</sup> Cic. Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Mirabêlla. Piánta dell' antiche Siracúse.

<sup>(3)</sup> Brydone. Loc. cit. lett. 12.

<sup>(4)</sup> Borch. Loc. cit. lett. 10, pag. 145.

<sup>(5)</sup> L'expression ne doit pas être prise au pied de la lettre : comme celles de tous les autres monumens de la Sicile, les deux colonnes en question sont d'ordre étrusco-dorique, ou gréco-sicule; c'est-à-dire sans autre base que l'entablement même sur lequel elles posent.

colonnes ont disparu (1), en un peu moins de cent-quatre-vingt-quinze ans! mais ici, comme dans bien d'autres cas, le temps ne sait rien à l'affaire : on a vu des pays dévastés, en moins de cent-quatre-vingt-quinze heures! depuis l'époque en question, il ne scrait pas impossible, que quelques nouveaux Vandales, eussent encore opprimé Syracuse? l'histoire est là, pour nous l'apprendre : ouvrous-la, et éclaircissons le fait; mais, quoi? en 1624, Syracuse appartenait à l'Autriche; et depuis cette époque, jusqu'au moment où j'écris, Syracuse n'a fait autre chose, que de passer paisiblement, des mains des princes autrichiens, dans celles des princes espagnols; de celles des princes espagnols, dans celles des princes sardes; de celles des princes sardes, dans celles des princes autrichiens; et ensin, de celles des princes autrichiens, dans celles des princes espagnols? nul doute qu'il n'y ait ici quelque grande lacune dans l'histoire : pendant l'intervalle en question, cette histoire ne parle en effet, d'aucune irruption des barbares, et, toutefois, nos colonnes nous manquent, sans que rien nous apprenne l'époque et le motif de cette étrange dévastation? serait-ce donc aux princes qui, depuis l'an 1624, ont pris, si chaudement, les intérêts de la Sicile; scrait-ce, dis-je, à ces mêmes

<sup>(1)</sup> Si l'on en excepte quelques faibles vestiges d'entablement, on n'aperçoit pas, sur le lieu, la plus légère trace de ces mêmes colonnes.

princes, que les amis des arts, que l'Europe civilisée, ont à demander compte du trésor disparu; en un mot, serait-ce à l'Autriche, à la Sardaigne ou même aux souverains de Naples, qu'ils seraient tous en droit de dire : ou retrouvez-nous nos Vandales, ou retrouvez-nous nos colonnes!

Au reste, le lecteur ne sera peut-être pas fâché de savoir ce qui, en 1624, restait encore de ce superbe édifice, et je ne puis mieux satisfaire sa curiosité, qu'en traduisant ici le passage de l'auteur cité.

« Les restes de ce monument, dit l'antiquaire Mirabêlla, en parlant de ce temple de Jupiter Olympien, ne sont pas peu considérables; on voit encore sur pied, beaucoup de colonnes cannelées, d'ordre dorique (1), sur lesquelles le temple s'élevait; et, bien que quelques-unes des colonnes du milieu de l'édifice, soient abattues et brisées, cependant, comme celles des côtés subsistent, celles-ci donnent clairement à entendre, que le temple avait douze colonnes, à chacune de ses parties latérales. Les colonnes qui existent suffisent pour nous convainere de la magnificence des monumens publics de l'ancienne Syracuse; puisqu'il est vrai de dire, que ces colonnes sont for-

<sup>(1)</sup> J'ai eu souvent l'occasion de relever l'impropriété de cette expression: aucundes monumens anciens, en Sicile, ne sont d'ordre dorique; mais bien d'ordre dorico-étrusque, ou, si on l'aime mieux, gréco-sicule.

mées de deux seuls bloes de pierre; de sorte que la base (1), la colonne et le chapiteau, sont formés eux-mêmes de trois dissérens blocs. C'est tout ce que trois hommes peuvent saire, que d'embrasser ces colonnes; et, comme on en voit encore six entièrement conservées, les gens du pays donnent au lieu même, le nom des Colonnes (2). »

Quant aux deux scules colonnes qui restent encore sur pied, il est plus que douteux qu'elles résistent long-temps encore aux différentes causes qui tendent à les confondre dans la ruine commune : isolées, et situées sur un lieu élevé, elles n'ont aucune espèce de défense, contre l'action de l'air et des eaux pluviales; et, de plus, elles sont journellement exposées aux dégradations partielles des curieux qui les admirent; dégradations qui, pour être difficiles et lentes, n'en présentent pas moins aujourd'hui le présage assuré de leur prochaîne ruine. Ces tristes et magnifiques restes d'un des plus beaux monumens des anciens ne sauraient donc tarder à partager le sort dumonument même; à disparaître entièrement.

Cependant, malgré leur isolement et leur

<sup>(1)</sup> l'ai dit que ces colonnes n'ont aucune autre base que l'entablement même, la remarque de Mirabélla ne peut donc s'appliquer qu'au fût et au chapiteau des colonnes en question.

<sup>(2)</sup> Mirabêlla. Dichiar. della Piânta dell' antiche Si-

dégradation actuelle, elles étonnent le regard, et commandent l'admiration. Leur effet paraît être indépendant des souvenirs qui v sont attachés : cet esset le même que celui du beautemple de Ségeste; et je ne eraius pas d'ajouter, qu'il a quelque chose de plus fort : la grande conservation de celui-ci, ne vous permet pas de songer à ses trois mille ans d'existence; tandis que l'état de dégradation totale du temple de l'Olympien, vous frappe et vous émeut, en raison de ses ruines mêmes! Dépouillées de tout ornement, de tout accessoire naturel; isolées, sévères et superbes, ses colonnes uniques, s'élèvent devant vous, comme sortant du sein de la terre, et, tandis que l'œil les contemple, l'espri plonge et se perd avec elles, dans les siècles qui les ont respectées.

#### RETOUR A SYRACUSE.

Que me reste-t-il à voir sur cette partie de l'ancien territoire de Syracuse? le promontoire Plémyrius et les deux îlots de ce nom; mais ces lieux, jadis si célèbres, n'offrent plus aujourd'hui que l'ombre de leur intérèt.

Une forteresse démantelée et moderne (1) s'élève sur les ruines de la forteresse des Athéniens (2), ou, peut-être même, de celle que les habitans de Syracuse y construisirent ensuite,

<sup>(1)</sup> Le château Mondio.

<sup>(2)</sup> Thucyd. Hist. lib. 7.

après la victoire remportée sur ceux-ci(1). Quant aux deux petites îles situées à quelques toises du promontoire même, le trophée érigé ici par les Athéniens, en mémoire de la victoire navale obtenue sur les habitans de Syracuse; ce trophée a eu le sort de toutes les vanités humaines : un peu de terre l'a recouvert.

Après m'être éloigné des rives de l'Anapis, la barque qui m'y avait conduit, me ramena dans la moderne Syracuse, d'où je partis le lendemain (2).

<sup>(1)</sup> Thucyd, lib. 7. C'est cette forteresse dont Borch a fait la cinquième ville de l'ancienne Syracuse. Je ne sais si j'ai remarqué, à ce sujet, que l'erreur en question, a sa source dans une autre? Le traducteur latin de Plutarque a donné le titre d'Oppidum à la forteresse en question; et, quoique, comme le remarque M. l'abbé Capodièci, cemot ne se trouve en effet, ni dans le texte grec, ni dans Cluverius; il n'en a pas fallu davantage pour faire prendre le change à plus d'un géographe moderne.

<sup>(2)</sup> Je remarque de nouveau, ici, que la plupart des citations contenues dans cette description des antiquites de Syracuse, appartiennent à M. l'abbé Capodiêci; qu'elles ont été tirées parmoi, de son excellent ouvrage, sur les monumens anciens de sa patrie; et que le plus souvent je n'ai fait qu'en vérifier l'exactitude, sur les textes originaux.

# VOYAGE DE SYRACUSE

## A AGRIGENTE.

Addieu, rives de l'Anapis; adieu, bords enchantés de la Cyane; lieux charmans, que je quitte à regret, adieu! Je ne vous verrai plus sans doute; mais votre souvenir passera partout avec moi; partout il m'entourera des illusions les plus douces.

Site ignoré, mais heureux, garde-toi d'envier une célébrité funeste : réjouis-toi plutôt de l'oubli où ils t'ont plongé! tu n'as plus, il est vrai, ta pompe, ton éclat, ta magnificence: tes tours, tes temples, tes palais sont détruits; tu gémis, ignoré sous le poids de tes propres ruines; ces fiers Carthaginois, ces guerriers non moins fiers d'Athènes et de Rome, leur pied superbe ne foule plus tes désertes rives; l'aigle orgueilleuse ne plane plus sur toi; les pleurs d'un peuple esclave n'engraissent plus ton sol abandonné; les flatteurs des tyrans n'y viennent plus verser le superfin de leurs rapines: aussi humble que tu fus superbe, plus oublié que tu ne fus fameux, tu n'a plus ni luxe, ni richesses, et, conséquemment, de prôneurs; le nom de l'or même, tu ne le connais plus; l'homme t'a retiré tout ce que t'avait donné l'homme : la nature ne t'a rien ôté ; et ce que tu tiens d'elle, vaut mieux que ce qu'il a pu te reprendre!

VOYAGE DE SYRACUSE A AGRIGENTE. 163

Que si je pouvais me flatter de t'arracher à l'injuste oubli qui t'entoure; si ma main pouvait t'aider à sortir du tombeau, parmi tant de ténèbres, je ne porterais point le faux éclat dont tu brillas jadis: l'homme ne met de prix qu'à la célébrité présente; pour capter son suffrage, il faut être, il ne faut pas avoir été! Adieu donc, rives de l'Anapis; adieu, bords enchantés de la Cyane; lieux charmans que je quitte à regret, adieu!

C'est ainsi que, tout en ralentissant le pas de ma mule, je jetais mes dernier regard sur ces rives, que je quittais pour ne plus les revoir.

#### Mules Siciliennes.

Six heures sonnaient : je m'étais mis en route par une matinée des plus tristes; contre sa coutume ordinaire, le ciel était couvert de nuages, et le soleil paraissait décidé à ne pas se montrer. La route même que je suivais, n'était pas propre à dissiper ma tristesse involontaire; j'étais, ensin, dans un de ces momens pénibles, où l'esprit ne s'arrête qu'à de sombres réflexions.

Dieu sait combien cet état eût duré, si ma mule n'avait fait un faux-pas! l'accident, qui eût dû me mettre hors de selle, me fit reprendre au contraire mon aplomb : le danger que j'avais couru m'avait fait sentir la crainte; la crainte, le plaisir d'échapper au danger; et ce plaisir, le contentement du bien-être.

Ce petit événement parut faire sur mamule un ef-

fet tout semblable à celuiqu'il avait produit sur moi : livrée sans doute aussi à des réflexions assez tristes. aussi peinée peut-être de quitter l'écurie, que je l'étais moi-même de quitter cet heureux coin de terre, la pauvre bète avait marché jusqu'alors d'un pas si leut et la tête si basse, qu'on l'eût prise pour un antiquaire, l'œil fixé sur le sol classique, et flairant l'ancien monument? maintenant la voilà qui trotte, la tête haute et l'oreille au vent : on dirait qu'elle entend mes reproches; et que, par cette nouvelle allure, elle veut me prouver qu'elle ne les méritera plus? cette conduite de sa part suppose au moins le sentiment de la faute ; et ce sentiment-là mérite d'être remarqué? cependant, comme tout éloge direct . est essentiellement fade , pour ménager un peu sa modestie, je ferai tomber le mien, moins sur elle que sur l'espèce même.

En Sicile, comme dans tous les pays, où le chemin ne s'ouvre qu'à travers les rochers, les torrens, les fleuves, les ravins et les abimes; dans ce pays, dis-je, la mule doit naturellement l'emporter sur le cheval, qui, moins fort, moins patient et moins sobre, ne saurait résister, autant qu'elle, à la fatigue, au froid, à la chaleur, à la soif et à la faim. Celui-là ne règnera donc, tout au plus, que dans l'intérieur même des villes; l'empire de l'autre s'étendra, au contraire, au dedans ainsi qu'au dehors. Et dans le fait, la mule est ici d'une nécessité telle, que si, par quelque malheur, la race venait à s'éteindre, la famine générale en serait

DE SYRACUSE A AGRIGENTE.

165

l'esset immédiat : de mèmé que l'ancienne Égine, la Sicile deviendrait un vaste tombeau (1).

Cet animal, d'ailleurs si utile en lui-même, n'est pas moins précieux, pas moins digne de remarque, par son extrême sobriété, sa patience admirable et storque. Attelé au char du prince, ou courbé sous le poids des productions de la terre, la contenance de notre philosophe est la même; c'est la simplicité, c'est l'humilité même en personne: sous la verge du manant qui le guide, comme à la litière d'une altesse, il ne tient pas la tête plus haute; il ne va, ni plus ni moins vite; ne fait, ni plus ni moins résonner ses grelots. A ce trait vraiement caractéristique, trait, qui soit dit en passant, ne distingue pas toujours les philosophes de notre propre espèce; à ce trait, dis-je, s'en joint encore un autre que, naturellement enclin à ravaler l'objet qui lui devient le plus utile, l'homme n'hésite pas à qualifier d'obstination, et que moi-même, je nommerai prudence : on ne fait point passer une mule, où elle ne veut point passer; on ne lui fait point prendre l'allure qu'elle ne veut point prendre; la nature du chemin lui

<sup>(1)</sup> Les seules routes où l'on puisse aller ici en voiture, les seules où puisse passer la charrette la plus légère et la moins large, ces routes ne s'étendent pas à plus de huit à dixlieues aux environs de la capitale de la Sicile; et partout ailleurs les charrois ne peuventse faire qu'à dos de mules.

indique celui qu'elle doit suivre; la longueur de la route, l'allure qu'elle doit conserver. Ce double raisonnement échappe à la légèreté de l'homme; mais il existe, mais il est naturel, mais il éclate dans chaque action de cet animal précieux. Sur la voie la plus large, comme dans le plus étroit sentier, la mule semble affecter de raser toujours le revers de la route; et si l'abîme est là, c'est là qu'elle posera le pied. Cette allure nous paraît étrange; ce choix, qui nous déplaît, nous inquiète, et souvent même nous fait frémir; ce choix est regardé par nous, comme l'effet d'un mouvement machinal, comme un penchant aveugle et stupide : Aristote et Platon ne feraient pas mieux toutefois; et ce calcul, contre qui notre légèreté s'élève, que nous condamnons hautement, que nous allons jusqu'à punir en elle; ce calcul, cependant, est le fruit d'un raisonnement aussi prudent que sage, aussi juste que profond, et qui ferait honneur à l'homme : en voyant le danger d'aussi près, en se dirigeant de manière à l'avoir toujours sous les yeux, le prudent animal s'oblige, en quelque sorte, à s'en occuper sans cesse, et, en s'en occupant, l'évite : l'homme raisonne-t-il aussi bien? Celui-ci, cependant, voit l'abîme, le sonde, et frémit; il est encore ici, ce qu'il est presque partout ailleurs : présomptueux , tranchant, aveugle et injuste; il s'irrite contre la prudence, repousse la main qui le protége, ferme l'oreille à la voix qu'il devrait écouter; force le DE SYRACUSE A AGRIGENTE. 167 sage à quatre pates à s'écarter du plan qu'il suit; maltraite injustement sa mule; et tombe, avec elle, dans l'abîme, qu'elle voulait lui faire éviter!

Un fait, qui se passa sous les fenêtres de mon auberge à Palerme, peut venir à l'appui de ces réflexions. L'Anglais, qui porte partout avec soi, ses préjugés, ses usages et sa langue; qui peuple les grandes routes de l'Europe; et qui, de tous les autres hommes, est celui qui voyage le plus; me paraît, cependant, le moins propre de tous, aux voyages? partout il veut retrouver Londres: il est trop bien chez lui, pour se trouver bien chez les autres.

Sur le point de s'enfoncer aussi, dans les déserts de la Sicile, un colonel anglais, fraîchement débarqué à Palerme, concoit le projet d'exercer un peu, d'avance, la mule qui doit le porter; ét, la veille même de son départ, il se fait amener sa monture, à la porte de l'auberge où nous logeons tous les deux. Cette mule, selon l'usage généralement suivi, à partir du temps de Saturne; cette mule, dis-je, avait pour unique équipage, une corde dans la bouche, et un méchant bât sur le dos; cette selle patriarcale, n'est autre, qu'une espèce de sac, que rembourre la feuille de maïs; et qu'une seconde corde fixe, tant bien que mal, sous le ventre de la mule. Je laisse à juger de l'effet que ce bizarre équipage dut produire aux regards de notre voyageur? A la première vue, il éclata de rire, en jurant ses grands dieux, qu'il

n'avait rien vu de semblable, dans l'Hyde-Park, à Londres, ni au Bois de Boulogne, à Paris! Et, des qu'il eut cessé de rire aux dépens de la pauvre mule, il déclara solennellement, qu'il voulait un autre équipage. En vain, le muletier, l'aubergiste et le valet de place, se permettent de lui représenter, tous les inconvéniens qui peuvent être la suite d'un amour-propre mal entendu; plus vainement encore, l'aubergiste cherche-t-il à lui faire entendre que, dans la mule, comme dans l'homme, l'habitude, est une autre nature; et qu'un paysan sicilien se trouverait mal à son aise, dans l'habit d'un dandy (1) de Londres; notre homme ne veut rien entendre; et pour la première fois, sans doute; la mule est affublée d'une selle et d'une bride anglaises! sous cette nouvelle parure, le modeste animal ne portait la tête que plus basse; son humilité semblait dire :

Tant d'éclat convient mal à tant d'obscurité!

Du moment donc que, revêtue de ces ornemens étrangers, la mule sicilienne eut été transformée en coursier britannique, notre magicien s'élança fièrement sur son dos; mais le triomphe ne dura guère! l'inconvénient, prévu par l'aubergiste, le muletier et le valet de place, ne

<sup>(1)</sup> Expression équivalente aux mots petit-maître, fat.

tarda pas à se réaliser : le colonel s'était armé d'un fouet et de longs éperons, tous moyens incitans, jusqu'alors inconnus à la mule, naturellement vigoureuse etrétive; au premier coup de fouet, elle dressa ses longues oreilles, et resta immobile à sa place, comme pour se rendre compte de la cause et de l'effet? puis, l'éperon de se faire sentir; puis, l'animal de se cabrer; puis, le magicien de lui donner une seconde atteinte; puis, la mule sicilienne de lancer le colonel anglais par-dessus ses longues oreilles, et, du moment qu'il est à terre, de reprendre tranquillement le chemin de son écurie!

# Impôts pour la construction des Routes.

En fait de routes et de voyage, aimez-vous ce que les autres craignent? cherchez-vous par goût ce qu'ils fuient? quittez les grandes routes de notre France, les sentiers aplanis de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Allemage: venez voyager en Sicile!

A l'époque assez incertaine, où, comme l'a dit Moïse, la terre était informe et toute nue; où les ténèbres couvraient la surface de l'abîme; et, enfin, où l'esprit de Dieu flottait lestement sur les eaux; la confusion des élémens, le mélange confus de tous les matériaux du globe, ne pouvaient présenter à l'homme, foulant le chaos primitif, de chemins plus affreux et plus rudes, de sentiers plus sauvages et plus nus, que les routes de la Sicile!

C'est ici que, doutant de ce qu'il voit, le voyageur surpris s'arrête; ici, qu'il se dit à lui-même : où suis-je? cet interminable désert est-il au centre de l'Europe? suis-je en Sicile, ou dans les plaines de Sahara? suis-je bien au milieu de cette île, que l'antiquité salua du titre de féconde? dans ce pays où l'agriculture vit le jour, où les arts curent leur berceau, et d'où sortirent enfin les sciences, les inventions les plus rares et les plus utiles?

Au milieu d'un vaste désert, hérissé de rochers, de cailloux, de laves et de sables, telles étaient les demandes que je me faisais à moi-même, en pressant le pas de ma mule, à quelques milles au delà des rives de l'Anapis.

Si l'on en excepte, en esset, ce petit coin de terre privilégié, comme aussi les environs des villes principales, tout le reste de la Sicile n'est qu'un véritable désert, une lande inculte et brûlante, qui n'offre plus la moindre trace de sa première fertilité, et, moins encore, de sa première culture. Des routes? le pays n'en a pas; depuis environ soixante ans, le malheureux paysan sicilien est ployé sous le faix de l'impôt le plus lourd; depuis ce temps, cet impôt est levé pour la construction des routes; et ces routes sont encore à construire? mais quoi! depuis ce temps, les coffres du gouvernement se remplissent; depuis ce temps, vingt palais se sont successivement élevés; le prince est bien logé : qu'importe que la cabane du pauvre périsse! Est-ce donc au gouvernement à

s'occuper du double tort que fait au serf de Sicile, le criminel emploi du fruit de ses sueurs? sur un rayon de dix lieues, aux environs de la capitale, n'a-t-on pas construit, en effet, trois routes élégantes et commodes? ces trois routes ne sontelles pas justement assez longues, pour conduire à autant de maisons royales? ces maisons ne seraient-elles pas indispensablement nécessaires, si, par suite de l'endurcissement des peuples, de certains pronostics plus sérieux qu'on ne pense, d'événemens plus voisins qu'on ne croit ; le prince était forcé d'abandonner encore sa capitale pour venir chercher de nouveau un asile, au milieu de sa bonne ville de Palerme? Voilà donc un impôt bien juste, un argent bien employé, des murmures bien coupables, un prince bien à plaindre, et un peuple bien ingrat! A la vérité ce peuple est beaucoup moins heureux, qu'à l'époque où cent nations diverses ravageaient tour à tour ses terres; ce pays est beaucoup moins fertile, que sous les Goths, les Sarrasins et les Vandales; les communications, et conséquemment l'échange des productions du sol, beaucoup plus difficiles, pour ne pas dire bien plus impraticables, que dans les temps les plus reculés, et dans les circonstances les plus désastreuses; à la vérité encore, le produit de l'impôt levé, aurait suffit depuis longtemps, à la construction de toutes les routes d'un pays deux ou trois fois plus grand que la Sicile; à la vérité ensin, ce n'est qu'au manque absolu de ces mêmes routes, qu'on peut effectivement attribuer l'entière cessation de toute industrie, de tout commerce, de toute culture, et de toute espèce d'échanges; comme aussi l'effroyable misère qui pèse sur le paysan sicilien; misère tellement grande, tellement affreuse que, sur la côte méridionale, et jusque dans l'intérieur de l'île, j'ai vu des populations entières, sans vêtemens et sans asile, disputer aux animaux mêmes, le gland et la fève qui les nourrissent! mais tout cela ne prouve rien; ce sont là de ces considérations, secondaires, de ces faibles inconvéniens, qui découlent d'un système récemment sorti de ses cendres; qui ne pèsent que sur certaines classes, et ne blessent que les factieux! et c'est ce qu'on peut démontrer, par un raisonnement très-simple, et qui même n'est pas nouveau : les appuis de la force ébranlée, les grands pédagogues politiques, les Rhadamantes des serfs de notre vieille Europe, ont conservé, puis rendu la Sicile, à son ancien seigneur et maître; ce maître est un roi légitime, ne consultant que sa certaine science et autorité royale, et régnant légitimement, comme on sait, par la grâce de Dieu, et les canons de Saint-Jacques : or, il est évident, que ce roi légitime ne peut avoir des palais trop superbes, une cour trop brillante, une armée trop nombreuse, des ministres trop riches, des évêques trop gras, et des sujets trop maigres? force gens, je le sais, n'admettent point la conséquence; mais elle

n'en existe pas moins; elle n'en sera pas moins telle, soit pour la Sicile, soit pour Naples, jusqu'à l'époque très-probable, de la modification du principe!

On chercherait en vain à se le dissimuler : le cratère du volcan politique est comble ; la terre que je foule aujourd'hui, se meut jusque dans ses entrailles ; déjà un bruissement sourd annonce l'éruption prochaine ; et celle-ci sera aussi prompte que terrible , aussi terrible qu'irréparable ; car une longue patience suppose un long ressentiment?

Au moment où j'écris, j'ignore ce qui se passe à Naples : le Vésuve peut être tranquille, mais, certes l'Etna ne l'est pas! au milieu même des deserts, le sol est ici convulsif; et fort loin du volcan, il me semble le fouler encore? naturellement insouciant et joyeux, chaque jour l'habitant du pays me semble devenir plus sombre et plus triste? Il danse, il chante encore, il est vrai; mais sa danse et ses chants ont je ne sais quel caractère de peine et de mal-aise? ce n'est plus l'élan naturel d'un cœur satisfait et tranquille : c'est l'effet du besoin qu'on éprouve de s'agiter, pour s'étourdir? Le même changement se remarque, dans le style de sa musique et dans celui de ses chansons : l'expression a fait place au bruit; l'esprit a remplacé l'àme : plus d'aubades nocturnes, plus d'amant sous les fenêtres de sa belle, chantant au son de la guitare:

Vïa, biddîcchia, Facêmo pâci: Chiù non mi piâci Stare così!

Via, biddîcchia, Scôcca di rôsa, Lo cêlu vôlle Ch'io t'amerò!

Se lo tuo côri Il têgno ïo; Lo pîgnu mïo Chêsto sarà!

Ti do lo mïo Tra lo tuo pêttu : Da li ricêttu , Per carità!

Quanto sei dôlce, E aggrazziata! O Nice amata, Sto côri è tu!

Tout cela est changé; et tout cela reparaîtra sans doute, du moment que l'esprit national reprendra son ancien caractère; et que le peuple aura lieu de bénir le sol qu'il maudit justement aujour-d'hui!

#### FLORIDIA. BAGNI.

Au bout de quelques heures de marche, nous parvînmes à la petite ville de Florîdia, qui, grâce à la proximité de la mer Ionienne, dont elle n'est qu'à trois petites lieues, conserve encore une espèce de commerce, qui consiste particulièrement en amandes, en vins et en huiles. Nous laissames ensuite sur la droite, le mont Bibin; puis ensuite, sur la gauche, la petite ville de Bàgni, qui tire son nom, sans doute, de quelques sources thermales, aujourd'hui aussi inconnues que la ville?

### NEETUM. PALAZZOLO.

JE n'étais ici qu'à six à sept milles des ruines de Neetum, aujourd'hui Notu ou Nôto, et d'Élore; et bien que pour les visiter, il ent fallu nécessairement revenir un peu sur mes pas, je me serais volontiers imposé ce sacrifice, s'il eût été vrai de dire, que la vue de ces ruines valût effectivement et le temps et la peine que j'eusse pris à les voir. A la vérité, l'historien Fazzèllo en fit un grand éloge; mais Fazzèllo écrivait au milieu du scizième siècle; et au lieu de toutes les belles choses qu'il dit y avoir aperçues, j'aurais couru grand risque de n'y trouver moi-même qu'une vieille inscription grecque renversée sur le sol; un pan de mur d'un temple, dans la cuisine d'un couvent de capucins; et enfin, quatre à cinq milles au delà, dans les terres, un amas informe et confus de décom-

bres de tout genre; décombres, parmi lesquels Cluvérius découvrit, dans son temps, des restes d'anciens murs, les vestiges d'un théâtre, et les ruines de la fameuse Piscine, décrite et vantée par Pline. De semblables curiosités ne valaient guère la peine de faire trois à quatre lieues pour les voir; et, poursuivant ici mon chemin, je me trouvai bientôt à la hauteur de Palazzolû, ou Palàzzolo; cette petite ville est bâtie au pied du mont Acra, d'où l'historien Fazzêllo en a fait l'ancienne ville de ce nom. Cluvérius l'a dit construite au contraire, sur l'emplacement même de l'Erbessum des anciens. Tout cela ne la rend ni plus belle ni plus intéressante ; j'y remarquai cependant quelques méchans restes d'une voie souterraine; une espèce de catacombe, une citerne à demi comblée, et un ou deux tombeaux en ruine. Au dessus de la montagne, au pied de laquelle la ville moderne est bâtie, est un assez beau couvent de l'ordre, dit de Sainte-Marie du Palais. Le P. Màssa place ici en effet les ruines d'un palais d'Hiéron; palais d'où, selon lui, la ville aurait tiré son nom; d'après les informations que j'ai prises, ces ruines-là n'existent plus aujourd'hui. Il y a dans cette ville une foire assez remarquable, en ce qu'elle a donné lieu à un proverbe que les Siciliens ont assez souvent à la bouche : fári la féra di Palazzolá, faire la foire de Palazzole, c'est-à-dire, faire un commerce de dupe : je doute fort que les habitans de la ville se servent volontiers du proverbe?

Aux environs de cette ville, on remarque un assez grand nombre de cavernes taillées dans le roc, et que Fazzèllo (1) regarde comme autant d'anciennes demeures des premiers habitans du pays, c'est-à-dire, des Géans, des Lestrigons et des Cyclopes. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces grandes excavations offrent toutes, plus ou moins, la trace des travaux de la main de l'homme, et que les cadavres qui souvent y ont été découverts, semblent venir encore à l'appui de cette supposition. Au reste, entièrement séparées les unes d'avec les autres, les cavernes des environs de Pallâzzolo, ne peuvent passer, sans doute, pour avoir jamais fait partie d'une véritable ville souterraine : ce caractère n'existe, selon moi, que dans d'autres excavations dont je parlerai par la suite (2); excavations, dont l'existence paraît être échappée jusqu'ici, à la totalité de ceux qui ont écrit sur l'intérieur de la Sicile; et qui sont, cependant, d'une tout autre importance, que celles dont il est question ici.

### Buscemi.

La petite ville de Bûscemi est agréablement située, sur une colline pittoresque et bien cultivée. La colline et la ville même, contrastent d'une manière très-piquante, avec l'aridité du pays qui

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. 1, lib. 10, cap. 2.

<sup>(2)</sup> Voy: ci-dessous, Art: Ancienne ville souterraine.
II.

les entoure. Je ne sais, si c'est ici, ou aux environs de cette ville, que j'admirai un des plus
beaux bois de platanes, que j'eusse encore vus
dans cette île? au reste, le nom de cette ville en
découvre assez l'origine : ce nom est purement
arabe, et vient évidemment du mot, abisama.
Pasqualino (1) lui donne une étymologie hébraïque; et le tire des mots bo-sumen, c'est-à-dire,
selon lui, introitum seu proventum olei.

#### GIARRATANA. HELORUS.

Après une journée très-longue et très-fatigante, nous parvînmes enfin au terme de notre marche; je veux dire, à un méchant bourg, décoré du titre de ville, et qui plus est, de marquisat. Ce bourg, ce marquisat ou cette ville, se nomme Giarratâna; c'est le Ceretanum des anciens, dont il est fort parlé dans l'histoire; et qui, peut-être, méritait alors d'être cité. Son principal commerce consiste en froment et en lin; quelques-uns (2), se rapprochant davantage de l'étymologie du nom, l'ont appelé Cerretâno.

C'est dans les montagnes du même nom, que l'Hélorus a sa source. Il est peu de fleuves dont les anciens se soient plus occupés. A s'en rapporter

<sup>(1)</sup> Vocabolário Etimológico Siciliáno. Palêrmo 1785, art. Búscemi.

<sup>(2)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. 1, lib. 4. cap. 2.

au dire d'Apollodore, qui s'appuie lui-même sur celui d'Athénée, ce fleuve renfermerait une espèce de poisson domestique, généralement connu sous le nom de muge oumennier. Ce poisson, selon le rapport de nos deux auteurs, accourrait à la voix de l'homme, et, élevant la tête hors de l'eau, en recevrait la nourriture. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ainsi que le Nil, l'Hélorus a ses débordemensannuels, etque de même que le fleuve égyptien, il porte la fertilité sur les lieux qu'il submerge; son cours est d'une lenteur si remarquable, que Virgile (1) le surnomme le stagnant Hélorus. Les blés, le lin, le chaume et les olives viennent abondamment sur ses rives. L'Hélorus tient aussi sa place dans l'histoire; ce fut au bord de ce fleuve que Cromios, gendre de Gélon, remporta la victoire sur les Carthaginois; et qu'Hippocrate vainquit lui-même les Syracusains. Au reste, Strabon et plusieurs autres anciens n'accusèrent pas juste, en disant que l'Hélorus prend sa source au promontoire Pachynus; ce fleuve, comme je viens de le dire, naît dans le mont Cerretàno, entre le château de ce nom, et celui de Palàzzolo; il sort d'une fontaine connue sous le nom de Gâllo; recoit successivement les eaux du Ghiàppi, de l'Ilisse et du Dilemîso; puis, sous le nom de l'Abîso, il va se jeter dans la mer d'Afrique, non loin du promontoire en question.

<sup>(1)</sup> AEneid. lib. 3, v. 698.

#### BUCCHERI.

A cinq milles au delà de Giarretana, nous nous trouvâmes au pied d'une assez jolie colline, connue sous le nom de mont Lauro; et au-dessus de laquelle est pittoresquement située la petite ville de Bûccheri, chef-lieu de la principauté de ce nom. L'exportation de la neige recueillie sur cette montague, fait le principal commerce des habitans. Un savant du pays (1) prétend qu'il existe ici, une fontaine ou source, dont les eaux auraient le goût et la couleur du lait? le desir de voir par moimême un phénomène aussi remarquable, était le seul motif qui m'eût conduit à Bûccheri; mais quelques renseignemens que je prisse, je ne pus découvrir cette source merveilleuse; et mes questions à cet égard n'eurent d'autre résultat, que d'exciter le rire des habitans du lien.

#### EUBÉE OU LICODIA.

Un peu mortifié d'être encore pris pour dupe, et me promettant bien de ne plus m'en fier aux savans, je sortis de cette dernière ville, avec autant d'empressement que j'y étais entré, en courant après ma source laiteuse; et je ne tardai pas à fouler le sol de l'ancienne Eubée.

Les Chalcidéens, sous la conduite de Théoclès, ditl'auteur d'une dissertation particulière, sur cette

<sup>(1)</sup> Rîcolo Acque Mineráli di Sicîlia, pag. 156.

ville (1), passèrent en Sicile, où, après avoir fondé plusieurs autres colonies, et entre autres celles de Naxos et de Leontium, ils bâtirent la ville en question; ville, à laquelle ils donnèrent le nom de l'île qu'ils venaient de quitter, e'est-à-dire, celui d'Eubée, une des îles de l'Hellespont. Cette ville fut élevée sur la pente d'une colline, jadis dominée par cinq autres; collines, sur la plus haute desquelles, ils construisirent une forteresse inexpugnable; et à laquelle les Normands ajoutèrent, par la suite, de nouveaux ouvrages, selon le système de l'architecture de leur temps.

Diodore, Pausanias, Polybe, Hérodote, Prospère de Byzance, et tous les historiens grecs, ont parlé de l'Eubée sicilienne: aucun d'eux n'en a déterminé le site. Cluvérius, Maurôlico, Fazzèllo, les PP. Màssa et Amico, Burigny et plusieurs autres auteurs, ont parlé eux-mêmes de la ville moderne, comme de l'ancienne Eubée; mais sans parler de l'époque présumable du changement étrange du nom ancien, en celui de Licodia (2); nom que, par parenthèse, Fazzèllo, dans son histoire, et Zannôni, dans sa Carte, lisent, on ne sait trop pourquoi, Licordia. Pasqualino, et, après lui, l'auteur de la dissertation dont je viens de parler, pensent, avec quelque raison, que

La Ciára, Memôria sull' antica Eubëa, oggi Licodia.

<sup>(2)</sup> Les Siciliens écrivent et prononcent Licudia.

ce changement se rattache à l'établissement des Arabes, en Sicile? Au reste, ce même auteur remarque fort bien, que les détails donnés par Biscari, sur les antiquités de cette intéressante ville, sont fort loin d'être suffisans; mais que le prince antiquaire n'ayant parcourn tout au plus, que les côtes de son propre pays, a dû nécessairement laisser après lui bien des vides.

Parmi les nombreux monumens que le temps et les hommes ne sont point entièrement parvenus à détruire, on peut citer, d'abord, la route ou plutôt les routes souterraines, dont l'entrée, située jadisau centre de l'ancienne Eubée, se remarque aujourd'hui à l'extrémité méridionale de la nouvelle ville. Cette entrée n'offre maintenant qu'un trou carré, d'environ deux pieds de largeur en tout sens; ce passage extrêmement étroit, et qui force l'observateur à n'avancer qu'à quatre pates, s'élargit et augmente progressivement de hauteur, au bout de deux ou trois pas. La route est creusée dans le roc vif, et varie en hauteur comme en largeur; celle-là de huit pieds et demi, à dix; celle-ci, de deux pieds, à deux pieds et demi. En partant de l'ouverture en question, mon guide me dirigea d'abord vers le nord, pendant l'espace de vingt à trente pas ; là, deux sentiers se présentèrent ; nous suivîmes celui de la gauche. Après une marche à peu près égale en longueur, je me trouvai en face d'un autre passage, au bout duquel, quelques marches, aux trois quarts ruinées par le

temps, nous portèrent dans un nouveau passage, de la même structure et de la même grandeur que le premier ; à cette différence près, que celui-ci se dirige vers le centre, et que l'autre au contraire s'élève graduellement. Ce second corridor aboutissait jadis à la citadelle, qui était au-dessus; cette communication est entièrement fermée aujourd'hui; au milieu des décombres qu'on y remarque, se trouve une espèce de niche taillée dans le mur, et ornée de peintures à fresque; ouvrage des temps modernes. Forcés ici de revenir sur nos pas, jusqu'à l'espèce de carrefour formé par la réunion des trois passages en question, nous tournâmes sur notre droite, c'est-à-dire, vers l'est; et au bout d'une cinquantaine de pas, deux autres routes se présentèrent : celle de la droite, je veux dire, celle qui va vers le sud, est encombrée de ruines, qui ne vous permettent guère d'y faire une plus longue marche que dans la précédente ; quant à l'autre, celle des deux dernières routes qui, s'ouvrant sur la gauche, se dirige vers le sud-est, cette route, au bout de cinq ou six cents pas, vous conduit enfin dans une salle, pour ainsi dire ovale, qui peut avoir quatorze à quinze pieds de large, sur dix - neuf à vingt pieds de long; sa hauteur est d'environ neuf à dix pieds. Ici on aurait encore à choisir, entre deux autres passages, l'un se dirigeant vers l'est, l'autre vers le nord-est; si l'un et l'autre n'étaient entièrement obstrués par les décombres de leurs voûtes. Don Luc Antoine

La Ciùra (1) remarqua ici un phénomène digne d'être cité. Au mois de janvier 1802, visitant ces mêmes ruines, à peine fut-il parvenu à la salle dont je viens de parler, que les personnes qui l'accompagnaient, éprouvèrent ainsi que lui-même, quelque peine à respirer; la flamme des torches s'abaissa d'une manière sensible, prit la forme d'un globe pâle et terne ; et enfin , la boussole devint tout à coup immobile. Le 10 novembre 1819, époque de mes propres observations, je ne remarquai rien de semblable, ou du moins je n'éprouvai d'autre oppression dans cette salle, que celle qu'on éprouve le plus ordinairement, dans ces sortes de routes souterraines; la flamme de notre torche ne me parut ni plus ni moins longue, ni plus ni moins vive, que dans les autres parties de cette espèce de catacombe ; et l'aiguille aimantée se tourna vers le sud-est, c'est-à-dire, vers le point où elle devait effectivement se tourner, sans cesser toutefois son oscillation ordinaire. La différence des époques peut expliquer la différence des observations.

On n'en finirait pas, s'il fallait rapporter tous les contes relatifs à ces routes souterraines; quelques anciens auteurs les prolongent, jusqu'à Syracuse même. Fazzêllo, qui les vit environ trois cents ans avant moi, les trouva déjà dans un tel état de dégradation, que, ainsi que des autres antiqui-

<sup>(1)</sup> Memôria sull' antica Eubëa.

tés de cette ville, il n'en parle qu'en passant, et seulement pour dire, qu'on voit à Licodia, une caverne souterraine, et que cette caverne est d'une immense profondeur (1). Au reste, l'auteur de la dissertation dont j'ai parlé plus hant, devine juste sans donte, en ne voyant ici qu'une simple communication, entre l'ancienne ville et sa citadelle; communication fort ordinaire, et qui pouvait servir alors, comme elle sert encore de nos jours, soit à ravitailler la place, soit à offrir un refuge aux habitans de la ville, en cas de nécessité prgente? Ce qui frappe le plus dans cet ouvrage même, c'est sans donte sa grande étendue, et, surtout, le temps que sa construction a dû nécessairement coûter; puisqu'il est vrai de dire, que toutes ces voies souterraines sont tellement étroites, qu'il est difficile de croire qu'elles aient pu être creusées, par plus d'un ouvrier, à la fois.

C'est ici, c'est dans la contemplation des autres monumens de cette ville, qu'un sentiment de peine, sinon même d'indignation, passe dans l'esprit du voyageur, arrêté devant leurs ruines. Là, sont les débris d'une des portes de la ville; ici, ceux de ses murs abandonnés; plus loin, une multitude de tombeaux et de chambres sépulcrales, plus on moins dégradés, plus ou moins abattus les uns sur les autres, vous offrent des débris si énor-

<sup>(1)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 10, cap. 2.

mes, si solides, et si majestueux, que leur vue vous apprend que le temps, moins encore que la mainde l'homme, les a couchés sur le terrain!

Une immense quantité de vases, d'urnes, de lampes, de patères, de pénates, de lacrymatoires, de figures, de mosaïques et de médailles, ont été, et sont encore découverts tous les jours, dans ces mêmes tombeaux. Le musée du baron Fragione, à Nôto, est, pour ainsi dire, encombré de la plupart de ces antiquités. On y a trouvé également des vases et des urnes triangulaires, ornés de fort belles peintures; et surtout, une grande quantité d'ustensiles de ménage en terre cuite, de forme et de travail grees; cette particularité a fait supposer à quelques antiquaires, qu'il y avait ici une fabrique de poterie.

En 1808, dans une fouille faite sur la propriété du baron Ferrêri, aux environs de cette même ville; on découvrit trois urnes de plomb, rangées sur une même ligne, et éloignées d'environ trois pieds l'une de l'autre; celle placée vers le levant, était ronde; elle avait 1 pied, 3 pouces 7 lignes de haut, sur 1 pied, 1 pouce 2 lignes de diamètre; les deux autres étaient de forme cylindrique; elles avaient 1 pied, 5 pouces 1 ligne de haut, sur 7 pouces 9 lignes de large. Dans chacune de ces urnes, se trouvaient des os consumés. La troisième, c'est-à-dire, celle située vers le couchant, contenait quinze petites feuilles d'or, semblables à des feuilles de laurier; à l'extrémité de chaque feuille, on remarquait un trou imper-

ceptible, dans lequel entraient probablement les fils de cuivre, de laiton ou de toute autre matière, qui réunissaient les feuilles, en forme de couronne? le temps avait détruit jusqu'à la moindre trace de ce fil. L'auteur, dont je tire ces détails, fut témoin de cette intéressante découverte. Les trois urnes furent retirées de terre, dans la plus belle conservation; mais, à peine furent-elles exposées à l'air, qu'elles parurent comme vermoulues : la craie qui abondait dans le terrain où elles étaient ensevelies, les avait entièrement ossisiées. La situation respective dans laquelle ces urnes avaient été trouvées, donna lien à une conjecture très-ingénieuse et très-probable, quant à leur usage mutuel; cette conjecture est due aux lumières du savant en question, et je la rapporterai ici telle que je la trouve dans son livre. « Je supposai, dit-il (1), que l'urne ronde contenait les cendres d'Agathocle, tyran de Syracuse, qui, poursuivi et atteint par Thymoléon, dans l'endroit connu sous le nom de Champ Léontin, fut tué par lui, ainsi que Eupolème, son fils, et Euthymius, capitaine de sa cavalerie. Je supposai encore, ajoute notre critique, qu'un sentiment de respect et de pitié pour leur ancien prince, porta les habitans d'Eubée à brûler les trois cadavres, et à leur donner une honorable sépulture dans ce même champ, qui leur apparte-

<sup>(1)</sup> La Ciúra, Memôria sull' antica Eubëa.

nait. L'urne ronde était le plus au levant : cettz position particulière était effectivement celle, que le respect ou la superstition assignait aux personnes les plus qualifiées ; et l'urne en question aurait donc été celle d'Agathocle? La seconde aurait été celle d'Eupolème ; et la troisième , celle-là mème qui renfermait les feuilles de laurier ; feuilles dont se composait la couronne accordée aux chefs des armées ; cette urne , dis-je , aurait été celle d'Euthymius? Au reste , ajoute notre auteur, on découvrit encore deux autres urnes de plomb , de la même forme que les deux dernières , et toutes deux placées à dix pas des trois autres. Toutes ces urnes se trouvent aujourd'hui dans le musée du baron de Fragiône , à Nôto. »

Les environs de Licodïa abondent en eaux thermales, et autres curiosités d'histoire naturelle. On peut citer, entre autres, la fontaine connue des gens du pays, sous le nom d'Acqua amára, eau amère; cette fontaine est d'une limpidité et surtout d'une fraîcheur remarquables; bue, au moment où elle sort de la source, elle a une saveur acidule, et purge légèrement; au bout de quelques minutes, elle prend une certaine qualité styptique, et une saveur un peu amère, qui augmente de plus en plus, au fur et mesure qu'on la conserve; puis enfin, elle devient d'une extrème amertume, et d'une vertu fort astringente. Il résulte de l'analyse qu'on en a faite, que cinq livres pesant de cette eau, donnent deux dragmes d'excellent sel de Globaire.

Dans les laves d'une foule de volcans éteints. qui, comme je crois l'avoir déjà remarqué áilleurs, se retrouvent dans toutes les parties de la Sicile, et plus particulièrement encore, dans cette même partie de l'île; le naturaliste découvre un grand nombre d'objets plus ou moins intéressans et plus ou moins rares : telles sont, entre autres, de trèsbelles cristallisations simples; celles de diverses couleurs, se trouvent toujours à la superficie des layes. Les craies présentent des morceaux d'ocremartial; les feld-spaths, les pyrites fossiles, et les concrétions sont très - communs; on peut en dire autant des stalactites et des scélénites, qui y sont trèscurieuses et très-belles. Enfin, de même que ceux de la fameuse Dorado, les cailloux des environs de Licodia, sont autant de trésors, parsemés sur le sol; puisqu'il est vrai de dire que ces pierres, si communes et si viles en apparence, renferment en effet de très-belles agates, et des cristaux de roche d'un grand prix.

### BIDIS. L'ACHATÈS. LAC COCANICUS.

A peine suis-je sorti des murs de l'ancienne Eubée, que je me trouve au milieu de ceux de l'ancienne Bidenum ou Bidis; je veux dire d'un village moderne, qui, non content de nous eacher les ruines de celle-ci, nous cache jusqu'à son nom, et se nomme Vizzîni.

Cette ville, qui tenait le troisième rang parmi les principales villes de Sicile, n'offre cependant

pas la moindre trace de sa première magnificence, et de ses anciens monumens : un hôpital, un mont-de-piété et un collège forment tous les établissemens publics; son territoire possède d'assez belles carrières de marcassites et d'agates. Aux environs de cette ville, est la double source de l'Achatès, qui , selon les lieux qu'il parcourt, recoit successivement aujourd'hui le nom de Dirêllo, Drillu, Drîllo et Drîlli (1). C'est le Dirillus de Cluvérius, et qui, selon notre géographe, tirait son nom de Tirillus, tyran d'Hymère. Il està remarquer que ce fleuve n'a jamais été cité par aucun auteur ancien. Vers le milieu du seizième siècle, ses rives étaient encore bordées de forêts très-épaisses, qui paraissaient être le refuge de bêtes sauvages et d'assassins (2): tout cela a disparu de nos jours; et de même que le reste de la Sicile, les rives de l'Achatès sont incultes, mais sûres. Au reste, dans un pays où, depuis des siècles, le manque absolu de routes, force les habitans à demeurer chez eux, le métier de voleurs de grand chemin ne peut être un métier lucratif; et d'un autre côté, le très-petit nombre d'étrangers qui se hasardent, à s'ouvrir la route au milieu de ce vaste désert, n'offre pas aux voleurs un appàt suffisamment fort, pour les aveugler sur les chances.

<sup>(1)</sup> Pasqualino. Vocab. Etim. Sic. — Ortolani. Dizion. Geogr. Stat. della Sicil.

<sup>(2)</sup> Fazzêll. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 5, cap. 2.

L'Achatès a son embouchure dans la mer d'Afrique, à quelque distance de Terra-Nôva, non loin du lac Cocanicus; lac, qui a cela de remarquable, qu'il devient, en été, un véritable marais salin. Pline (1) assure que, de son temps, les eaux du lac ne se convertissaient en sel, que sur les bords mêmes; Fazzêllo (2) adopta le fait, sans le vérifier davantage; ce qu'il y a de certain, c'est que, de nos jours, la totalité des eaux se retire, et que le fond du lac est entièrement couvert de sel (3).

L'ancienne Bidis fut la patrie du célèbre berger Daphnis, auquel on attribue l'invention de la poésie bucolique; cette même ville donna aussi le jour à Épicrate, ce riche habitant de Syracuse, si horriblement persécuté par l'infàme Verrès. Lucius Marinëo, savant littérateur du seizième siècle, auquel l'Espagne dut la renaissance des lettres, sous Ferdinand et Isabelle, naquit également dans les murs de Vizzîni. C'est ici qu'il convient de placer l'Hespérie de Vibius Sequester.

#### MINOE.

Trois à quatre lieues plus loin, est la petite ville de Minoë, Minëu, ou Minëo, célèbre chez les anciens sous le nom de Minaeum, ou Mênoe; nom

<sup>(1)</sup> Plin. Hist. Nat. lib. 31, cap. 7.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sicul. Dec. 1, lib. 5. cap. 2.

<sup>(3)</sup> Ortolani Dizion. Geogr. art. Cocanico.

qui, selon Bochart, viendrait du carthaginois manaim, château. La ville moderne est construite, pour ainsi dire, sur les ruines et avec les décombres de l'ancienne ville qui, au rapport de Diodore (1), aurait été fondée par Ducétius, roi de Sicile, sous le consulat de A. Posthumius Régulus, et Sp. Furius Médiolanus, au temps où Philoclès était préfet d'Athènes.

Les seules antiquités dignes de remarque, sont les murs mêmes et la forteresse de la ville; on y conserve aussi, comme une chose très-curieuse, les reliques de sainte Agrippine, vierge et martyre; ces reliques y furent apportées, par trois autres vierges romaines, au temps où frome avait encore des martyrs et des vierges. Fazzêllo (2) nons assure que, de son propre temps, on y trouvait une grande quantité de médailles très-belles et très-précieuses, qui portaient le mot de Menenon; quelques recherches que j'aie pu faire, il m'a été impossible de me procurer une seule de ces médailles.

### LAC DES DIEUX PALICES.

Le peu d'intérêt de ces ruincs, n'en laisserait d'autre à la ville même, qu'un grand nom et de grands souvenirs, si, par bonheur pour elle, on ne trouvait aux environs un petit lac, connu jadis

<sup>(1)</sup> Bibliot. Hist. lib. 2.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 10, cap. 2.

sous le nom de lac de Thalie; et deux petites sources, consacrées aux mystérieuses épreuves des dieux Palices; sources, d'où découlent depuis longtemps, une foule de rêves et de querelles philologiques.

La plupart des antiquaires reconnaissent ici le lac et les sources des dieux Palices, objets du culte et de la terreur de la crédule antiquité. On connaît de reste la fable des couches de la nymphe Thalie, sur les bords du Symethe? on sait aussi que, des amours de cette nymphe avec le dieu d'alors, naquirent deux petits dieux qui n'en faisaient qu'un seul, et qui, au baptème de leur temps, reçurent le nom de Palices, c'est à dire, ressortis de dessous terre, où la crainte de Junon avait forcé la nymphe de se cacher pour faire ses couches? les Sicules dont la foi, comme celle de tant d'autres, reposait aussi sur l'absurde, ne manquèrent pas de crier au miracle; et nos deux nouveaux déterrés, de devenir deux déités nouvelles! L'apparition d'un double dieu, en un pouvait être, dès lors, une bonne fortune pour les prêtres; et, comme en ces temps-là, l'Église s'appuyait sur le Trône, et que le Tròne épaulait l'Église, l'un et l'autre mirent à contribution la bourse et la piété des fidèles, pour construire dans le lieu en question, un des plus beaux temples connus, et une des villes les plus magnifiques, sous le nom de Palica. Je ne décrirai point la ville, parce que la ville n'existe plus; je ne parlegai point du temple,

parce que le temple et son double dieu sont rentrés à vingt pieds sous terre ; je dirai peu de chose du lac et de ses sources; car bien que le lac et ses sources aient été plus chanceux que la ville, le double dieu et le temple, je n'y vois rien de remarquable, si ce n'est une odeur insupportable de gaz hydrosulfureux; odeur qui, par parenthèse, avait fait donner au premier, le surnom de Nephtia, qui, dans la langue gréco-sicule, signifiait mauvaise odeur; j'ajouterai seulement, que tout ce que je viens de dire, sur la foi d'un grave historien national (1), pourrait bien être autant de contes bleus? car, en ressassant mes vieux livres, ne voilà-t-il pas que je tombe sur un passage d'une dissertation bien savante, dans laquelle le R. P. Marie-Joseph Allegrânza, de l'ordre des Prédicateurs, se rit des rêves de Diodore, et, de sa pleine autorité, transporte aux environs de Paternô, petite ville de la plaine etnéenne; transporte, disje, sept à huit lieues plus loin, la ville, le temple, le double dieu, les deux sources, et le lac fétide; et voici les raisons, sur lesquelles il s'appuie:

Il existe au pied de l'Etna, vers la partie méridionale, dans un petit district nommé B lla Cortina; il existe, dis-je, une grotte que les gens du pays nomment eux-mêmes Grôtta del

<sup>(1)</sup> Diod. Bibl. Hist. lib. 2, 11 et 12.

Fracasso, grotte du Fracas. Cette grotte tire son nom du bruit des eaux qui y tombent, et qui, après s'être engoussirées dans un profond abime, reparaissent à environ cent pas plus loin, où elles forment une espèce de petit lac, particularité prouvée par les dissérens corps, qui, jetés d'abord dans la grotte, reparaissent ensuite sur le lac en question. Ensin, une quarantaine de pas au delà, jaillit une seconde source, dont les eaux mèlées à celles de la première, forment ici un vaste marais, qui a son embouchure dans le Symèthe, sleuve qui, lui-même, en est assez peu éloigné.

Le fait est qu'on ne retrouve ici, aucune espèce de ruines qui puissent appuyer l'opinion relative à l'existence d'une ancienne ville; et que, contre l'autorité positive de ce même Diodore, contre le dire de Virgile et d'Ovide, qui, tous les trois, insistent sur l'odeur sulfureuse du lac et des deux sources; les eaux de la grotte et des marais du R. P. Allegrànza, n'ont d'autre odeur, que celle d'une eau violemment agitée par suite de sa chute dans un goussre. Bîscari, qui adopte le système du R. P., repousse ces dernières objections, en remarquant, 1°. que la situation de la grotte et des lacs, ne peut être plus conforme aux faits de l'histoire fabuleuse, parce que le Symèthe coule en esfet aux environs, et que la grotte et les lacs sont situés eux-mêmes, entre Catane et Centoripi; situation qui est justement celle assi-

gnée par Cluvérius (1), sur l'autorité de Pomponius Lambinus, aux mystères et au culte du dieu à la fois double et simple; 2°., enfin, prévoyant que l'autorité de Diodore contre celle de son Lambinus, pourrait bien faire pencher la balance, notre antiquaire trouve le moyen de concilier les deux partis, en supposant, que les prêtres de ces temps, aussi malins que ceux des nôtres, auraient pu, dans leur seul intérêt, transporter le lieu de la scènc en plusieurs endroits différens? charlatancrie très-innocente, très-fructueuse et très-commune sans doute, qui tient à l'esprit du corps, et, par suite de laquelle, une foule de villes de notre vieille Europe, se disputent l'avantage de posséder l'occiput ou la langue d'un seul et même saint. Enfin, quant aux exhalaisons sulfureuses, l'antiquaire en question se tire aussi facilement d'affaire, en supposant que l'accumulation des laves, successivement sorties hors du sein de l'Etna, et les nouvelles routes que les eaux se seront fravées sous celle-ci, sont des accidens suffisans, pour expliquer le changement qu'on y remarque?

En s'en tenant donc au témoignage de l'ancien historien sicilien, comme aussi à celui de Fazzêllo, le lac des dieux Palices serait celui que j'ai maintenant sous les yeux; je veux dire, celui qui est situé, entre l'ancienne forteresse de Minëo, et l'endroit dit l'hôtellerie de Guttûra; son nom

<sup>(1)</sup> Sicul. Ant. lib 2, cap. 2, col. 3/8.

même n'a éprouvé qu'un changement assez faible; les anciens habitans, comme je crois l'avoir dit plus haut, le nommaient Nephtia; les habitans actuels le nomment eux-mêmes Nêssia ou Nassia : particularité assez remarquable, et qui parait être échappée toutefois, soit au P. Allegrânza, soit au prince de Bîscari. Ce lac est aujourd'hui ce qu'il était du temps de Diodore, de Virgile, d'Ovide et de Fazzêllo (1); il peut avoir quatre à cinq cents pas de circonférence; deux sources l'alimentent. On remarque, vers le milieu du lac, trois espèces de bouches, d'où sortent une eau trouble et bouillante, assez semblable pour la teinte et l'odeur, aux eaux fortement imprégnées de soufre. Les anciens connurent ces trois bouches, sous le nom de Deli ; les eaux qu'elles vomissent s'élèvent en bouillonnant, à environ trois ou trois pieds et demi de hauteur. Ces eaux, qui retombent presque perpendiculairement dans la source d'où elles sortent, ne semblent éprouver ni accroissement ni diminution? Cette particularité n'échappa point aux prêtres sicules, qui ne manquèrent pas de s'en emparer, comme d'une preuve évidente, de l'affection particulière des dieux Palices, pour le lac; et un temple s'éleva aux dépens des fidèles. Diodore (2) et Macrobe (3) se sont fort étendus, et

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Dec. I, lib. 3. Cap. 2.

<sup>(2)</sup> Bibl. Hist. lib. 11.

<sup>(3)</sup> Saturnal. lib. 5.

sur le monument et sur les farces religieuses anxquelles il donna naissance.

Les idées superstitieuses ont partout le mêmecaractère : les eaux du lac étaient, pour les anciens, ce que furent long-temps, pour nous-mêmes, les épreuves par le feu et par l'eau. L'accusateur et l'accusé, selon ces mêmes auteurs, étaient tenus à se plonger jusqu'au cou dans les eaux du lac; après avoir tous deux soutenu leur dire, par la voie du serment, et invoqué les deux divinités du licu. Une fois parvenus au milieu du lac, c'est-àdire, sous la chute des eaux brûlantes, l'innocent n'en recevait aucune espèce d'injure ; le coupable y laissait sa peau; et n'en sortait ensuite, que pour être mis à mort, ou, pour le moins, avoir les yeux crevés. Aristote raconte un peu différemment la chose: cctte épreuve se faisait, selon lui, au moyen de certaines tablettes, sur lesquelles l'accusateur et l'accusé écrivaient séparément l'accusation et la défense; ces tablettes une fois cachetées, étaient jetées dans le lac; celle des deux qui ne contenait que le vrai, flottait au-dessus des eaux; l'autre coulait bas au contraire : tandis que celui auquel elle appartenait, consumé à l'instant par un feu invisible, tombait bientôt en cendre, aux yeux des spectateurs étonnés. Cependant, plus prudens que nos juges d'aujourd'hui, les prêtres avaient grand soin d'exiger, des parties, un dépôt préalable d'une somme équivalente, soit au point en question, soit aux frais du procès!

Au reste, le temple des dieux Palices avait encore une plus belle prérogative: non-seulement ce temple était un tribunal divin, mais il était aussi un lieu d'asile, où les esclaves maltraités par leurs maîtres, trouvaient une protection certaine, jusqu'au moment où ceux-ci s'engageaient, sous la foi du serment, à oublier leurs torts, et à les traiter avec moins de rigueur. Les églises d'Italie et de Sicile ont hérité du privilége, à cette différence près, que ces sortes de refuges s'ouvrent journellement, aux assassins et aux brigands les plus infâmes; et que l'esclave chrétien, maltraité par son maître, est justement celui que le code chrétien en exclut!

Après avoir parcouru quelques méchantes ruines, que mes auteurs me donnent pour celles du temple en question, et même de la ville bâtie ici par le roi Ducctius, je m'éloigne enfin du lac des dieux Palices; et après avoir traversé deux des bras du Symèthe, ainsi que le misérable bourg de Pàlma, qu'il ne faut pas confondre avec la petite ville de ce nom, située dans le val Mazzâra, à environ quatre lieues d'Agrigente; bourg dont par parenthèse, l'auteur (1) du meilleur dictionnaire géographique de la Sicile, s'est donné de garde de parler; j'atteins, enfin, aux portes d'une des plus jolies villes de l'intérieur du pays.

<sup>(1)</sup> Ortolâni.

# PLUTEA OU CHIAZZA.

IL est peu de villes dont la dénomination ait éprouvé des changemens plus nombreux, que la petite ville en question. D'abord fondée par une colonie grecque, venue de la Béotie, ses fondateurs, chassés par les Thébains, lui donnèrent le nom de leur ancienne ville, je veux dire, celui de Flutëa, changé ensuite en celui de Plutia, et Platëa. Vinrent ensuite les Normands, les Lombards et les habitans de Plaisance, qui la nom mèrent Piàzza, Guillaume dit le Mauvais, la détruisit de fond en comble, sous prétexte de rébellion; Guillaume dit le Bon, emploia ses ruines à la reconstruire de nouveau, à une lieue environ du site qu'elle occupait auparavant. Les Siciliens modernes changèrent encore son nom; et, jusqu'à nouvel ordre, l'ancienne Plutëa, Plutia, Platëa et Piazza, est connue sous le nouveau nom de Chiàzza (1). Au reste, la fertilité de son sol. justifiait alors, et justifie encore l'allusion ingénieuse renfermée dans ses deux premiers noms (2). Sans avoir rien de remarquable elle-même, la ville moderne ne manque pas d'un certain air d'opu-

<sup>(1)</sup> Pasqualino. Vocabol. Etimol. art. Chiázza.

<sup>(2)</sup> Plutëa et Plutïa viennent évidemment, en effet, du grec Plutos; et l'on sait que ce mot signifie, abondance, richesse?

lence et de propreté, qu'on reneontre rarement dans la plupart des villes de l'intérieur de cette île; et la remarque me paraît d'autant plus étrange, que, pendant le peu de jours que je m'y arrêtai, j'y comptai neuf à dix couvens de moines, autant de couvens de femmes, et plus de vingt églises, non compris un bien plus grand nombre d'oratoires et de chapelles! L'antiquaire ne trouve point ici son compte : le site de l'ancienne ville est tout ce qu'il peut exploiter, et ce site ne présente que quelques débris informes. Au reste, une foule d'hommes plus ou moins célèbres ont pris naissance ici. Le jurisconsulte Scipion Trigône ; Antoine Pirro , médecin de Charles-Quint, et auteur des Constitutions Protomédicales; Géronime Montalto, autre savant médecin; le P. Prospère Intorcêtta, jésuite, et missionnaire à la Chine, l'un des collaborateurs du grand ouvrage de la morale de Confucius; et quelques autres érudits, rendirent longtemps cette ville recommandable. Ses savans [s'il en est aujourd'hui dans ses murs, ] me paraissent s'occuper beaucoup moins des lettres, que de leurs grains, de leurs vins, de leurs huilés et de leurs châtaignes; seule et unique branche des connaissances humaines, respectées par le saintoffice, quoique protégées assez mal par le gouvernement même!

# ENNA ou CASTRAGIUVANNI.

Je fais grâce volontiers au lecteur de quelques misérables lieux, et de plus misérables gîtes, que je viens de parcourir, pour venir de Chiâzza à Castragiuvânni; ville assez intéressante, et qui est située au centre même du pays, à l'extrémité du val Nôto, non loin de la frontière orientale du val Mazzâra; situation, qui depuis fort longtemps, lui valut le surnom d'ombilic de la Sicile (1).

Pour la première sois peut-être, et sans tirer à conséquence, tous les auteurs s'accordent à reconnaître ici, sinon la ville même, du moins le véritable site de l'ancienne et fameuse Enna, l'une des cités les plus célèbres, à l'époque où les Grecs tenaient encore la Sicile. Cette ville fut fondée par les Syracusains, sous la conduite d'Ennos, qui lui donna son nom (2). Quelques-uns font venir ce même nom, du verbe grec ennein, habiter dans l'intérieur. Tombée ensuite au pouvoir des Romains, cette ville eut beaucoup à souffrir, pendant le cours des guerres entre Marius et Pompée; elle se releva quelque temps, sous Auguste, qui en sit un municipe; ensin, sous les Normands, elle devint colonie lombarde. Les Romains changèrent son premier nom, en celui de Castrum Ennoe; ce

<sup>(1)</sup> Cicer. In Verr.

<sup>(2)</sup> Fazzêllo. Loc. cit. Dec. I, lib. 10, cap. 2.

nom éprouva bientôt un changement plus remarquable: les Sarrasins y substituèrent celui de Cassarïari, de l'arabe cassur, château, forteresse; ensin, dans les temps modernes, elle sut aussi connue sous les dissérens noms de Castrum Joannis, et Castrum Joannis. Sa citadelle, réputée inexpugnable, offre encore des ruines qui justissent pleinement son ancienne réputation. Quoique cette ville soit une des principales et des plus peuplées de la Sicile, ses édifices modernes sont fort loin de répondre à sa première magnificence; et la ville ne renserne pas le moindre objet curieux; mais ses environs sont charmans; et je me hâte de sortir de la ville, pour admirer les environs.

On trouve ici, à chaque pas, une moisson toute faite, de pierres et de minéraux extrêmement curieux; tels, entre autres, que des pyrites de cuivre, des zincs ou marcassites de la plus grande beauté; une multitude inouïe de pierres quartzeuses et siliceuses, des granits fort beaux, diverses substances bitumineuses, et beaucoup de charbon fossile.

#### LAC PERGUSE.

A deux lieues environ du site de l'ancienne Enna, est situé le lac Perguse, si célèbre dans l'histoire fabuleuse, pour avoir servi de scène à l'enlèvement de Proserpine.

Ce site si intéressant par les fictions des poëtes, et les beaux vers qu'il rappelle, peut avoir un peu

plus d'une lieue de circuit. Quoique privé aujourd'hui de ses fleurs odoriférantes, qui, selon Aristote, en faisaient une des merveilles de la nature; quoiqu'il n'ait plus ni sa ville célèbre, ni ses bois saciés, ni ses mystères, ni ses temples; ce site, dis-je, n'en est pas moins, encore, un des plus beaux et des plus pittoresques de l'ile. On montre encore ici l'entrée de la caverne, hors de laquelle les poëtes font sortir Pluton, pour surprendre et enlever Proscrpine. Cet antre, comme du temps de Fazzêllo (1), est entièrement fermé par les débris du roc et l'accumulation des terres. Quant aux ruines mêmes des temples de Cérès Ennense, de Proserpine et de Bellone, ces ruines sont dans un état de dégradation tel, qu'on les prendrait, tout aussi bien, pour un amas naturel de pierres, que pour les restes des monumens dont Cicéron (2) fit un si grand éloge.

### MINES DE SEL GEMME.

A trois lieues de Castragiuvânni, dans les montagnes situées au sud de cette ville, se trouvent les belles mines de sel gemme, dont parlent Fazzêllo (3) et Borch (4); mais dont celui-ci se dispense de fixer la situation. Ces mines sont creusées dans le flanc de la montagne; et le sel qu'on en

<sup>(1)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib, 10, cap. 2.

<sup>(2)</sup> In Verr.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

<sup>(4)</sup> Loc. cit. Lett. 18, pag. 191.

retire, se taille ici comme la pierre, dans l'exploitation des carrières ordinaires. Quoi qu'en dise ce dernier auteur, ces mines sont fort loin d'être entièrement abandonnées; et l'on en retire tous les jours, une grande quantité de sel, qu'on importe dans toute la Sicile, et qu'on porte même au dehors. Le même voyageur assure que ces mines sont en si mauvais état, qu'on n'oserait s'aventurer dans l'intérieur de la montagne. Il se peut que la chose fût ainsi de son temps; quant à moi, je viens de les parcourir, pendant près d'une heure, sans y avoir vu, nulle part, le danger dont cet auteur parle? au reste, le sel qu'on en retire, est le plus beau de la Sicile.

La ville d'Enna a été le berceau de quelques hommes célèbres, soit dans l'antiquité, soit dans les temps modernes: Philistion et Philonide se firent un nom dans l'art d'Esculape; les poëtes Lêto, Spîna et Bonânno fleurirent aux 16°., 17°. et 18°. siècles de notre ère; on doit au P. Brûno des dissertations sur l'anatomie, la perspective et la physique; enfin le P. Dègli Angioli, l'un des missionnaires au Japon, et mort dans ce dernier pays, en 1623, publia le premier une relation très-curieuse de son voyage au royaume d'Yero.

#### ARGYRE.

NE me trouvant ici qu'à quatre ou cinq lieues de la patrie de Diodore de Sicile; et m'en reposant un peu trop, sur l'espoir que mon guide me donnait de ne regretter, ni mon temps ni mes peines, je me déterminai à m'écarter de nouveau de ma route; et, dès le surlendemain de mon arrivée à Enna, je me dirigeai vers l'ancienne Argyre.

L'expérience, qui conduirait toujours assez bien l'homme, s'il était vrai de dire, que l'homme écoutât ses avis; l'expérience, dis-je, aurait dû me mettre ici en garde contre mon guide et contre moi : je n'en sis qu'à ma tête; et je sis une sottise. Après deux jours et demi de marche et de fatigue continuelles, je revins tristement sur mes pas, sans avoir recueilli d'autre fruit de mes peines, que la conviction que j'aurais dû me les épargner.

San Filippo d'Argyre, [car tel est le travestissement, sous lequel il me fallut reconnaître le berceau de l'historien de la Sicile!] est une villace mal bâtie, mal peuplée, et qui n'offre pas la plus légère trace de sa splendeur ancienne, ni de ses anciens monumens. Les seules ruines qu'on y remarque sont celles qui couvrent, cà et là, le site de son ancien théâtre; et ces misérables restes n'offrent pas le plus léger intérêt. Dans une des rues les plus sales de la ville [et celles-ci sont les plus nombreuses], je remarquai une espèce de grotte souterraine, où les habitans m'assurèrent, que saint Philippe enchaîna jadis le démon Maïmone; et ces mêmes gens ajoutèrent, que le fait est si vrai, que le jour de la fête du vainqueur, le démon pousse encore des cris horribles ; fait , dont toute la ville est témoin ! quoique passablement rassasié de miracles, j'aurais pris volontiers ma part de celui-ci; mais, malheureusement, le miracle venait de se faire; la reprise ne devait avoir lieu, que six à sept mois ensuite, c'est-à-dire, le 1<sup>er</sup>. mai de l'an de grâce 1820; et je ne fus pas tenté d'attendre, persuadé que j'étais, que le diable d'Argyre ne recommencerait pas pour moi.

Fazzêllo (1), sur la foi de Cicéron, de Diodore et de Ptolomée, prétend que le nom de cette ville lui vint de ses mines d'argent (2); ces mines existent en effet de nos jours; mais leur exploitation n'a jamais été entreprise. Au reste, on ignore le nom même du fondateur d'Argyre. Hercule et Iole, son neveu, la gouvernèrent sans doute; car, non-seulement ils y furent tous deux adorés; mais ils y eurent chacun leur temple; Gérion y eut aussi le sien. L'histoire de cette ville ne commence à sortir de dessous le voile des temps fabuleux, qu'à l'époque où Thymoléon la délivra du tyran Apolloniade. Lors de l'invasion des Romains, Argyre eut le sort de Syracuse; comme elle, elle devint colonie romaine; et partagea ensuite le sort de toutes les autres villes de la Sicile, successivement ravagées et détruites par les Goths, les Vandales, les Sarrasins, les Normands, les Allemands et les Espagnols.

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Dec. I, lib. 10. cap. 2.

<sup>(2)</sup> Du mot grec argurion, argent.

#### CALASCIBETTA.

A deux milles de Castragiuvânni, sur la route de cette ville à Calatanissêtta, nous passâmes par Calascibètta, petite ville dépendante encore du val Nôto. Cette ville, comme son nom l'indique (1), fut fondée par les Sarrasins, qui en firent d'abord une place forte. Roger, comte de Sicile, y construisit lui-même un château fort, à l'époque où il s'occupait du siége de Castragiuvânni: les ruines de ce château existent encore. Au temps oû Borch y vint (2), les habitans et le roi même étaient soumis encore à l'autorité du légat apostolique, qui s'attribuait modestement le titre de Juge de la monarchie noyale! Les choses sont un peu changées depuis: la monarchie n'a plus de juge; mais le peuple n'a du moins qu'un roi.

Aux environs de cette ville, est une source d'eau acidule, vulgairement connue sous le nom d'eau d'ambre; cette eau est naturellement corrosive.

<sup>(1)</sup> De l'arabe kalaa, lieu bien fourni. C'est ainsi que, du nom arabe kalaata-ginun, les Siciliens modernes ont fait Calatagirûni, etc., quelques étymologistes ont tiré le premier de ces mots composés, du grec cala, bon, etc., et même de l'hébreu Hhalas, et ont formé ainsi le nom calascibetta, des mots halasebecth, maison de la hauteur.

<sup>(2)</sup> En 1779.

#### CALATANISÊTTA.

A cinq lieues de Calascibêtta, en se dirigeant vers le sud-ouest, on trouve Caltanisêtta, ou. comme d'autres l'écrivent, Calatanisêtta. Cette ville est le chef-lieu de l'une des sept intendances de la Sicile, et la première des villes du val Mazzâra, en suivant la route en question. Les historiens et les antiquaires ne s'accordent point à l'égard de son origine : les uns, comme Cluvérius (1), la regardent comme l'ancienne Petiliane; les autres comme l'ancienne Nissa; enfin l'historien Fazzêllo (2) prétend qu'elle fut fondée par les Arabes, qui la nommèrent Calatanissa. Quelle que soit en effet l'origine de cette ville, elle ne méritait pas le silence que Borch et Brydone ont gardé à son égard; ne fût-ce même, qu'en considération de sa situation pittoresque, sur la pente d'une haute montagne; de la beauté de quelques-unes de ses fabriques ; de sa population, une des plus nombreuses de l'île; et, enfin, de la richesse de son territoire, qui, outre les grains, les fruits et les plantes les plus utiles, est encore renommé par plusieurs sources minérales, et par de riches carrières de craie. Calatanisêtta a eu aussi ses hommes célèbres : le cardinal Ferràra, l'orateur don Diegue Filipâzzi,

<sup>(1)</sup> Sic. Ant.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Dec. I, lib. 10, cap. 3.

le P. Geronime Gravîna', missionnaire à la Chine; le jurisconsulte Nicolas Arônica, et quelques autres, naquirent dans ses murs.

#### LE GÊLA.

Mon projet n'étant pas de pousser plus avant dans les terres, je revins ici sur mes pas, c'est-àdire, vers la côte méridionale, en côtoyant les rives d'un des plus grands fleuves de la Sicile; fleuve qui, selon Virgile, Ovide et Pline, aurait été le Gêla des anciens Grecs; et selon Ptolomée, l'Hymère méridional; on le nomme le Salso; il a sa source aux environs de l'ancienne Hyppone, aujourd'hui Pôlizzi, petite ville de la côte septentrionale du val Mazzâra, au pied de cette chaîne de montagnes, connues des anciens sous le nom des Nébrodes, et des modernes, sous celui de monts Madoniens.

Selon le témoignage d'Étienne de Byzance, le premier de ces noms, je veux dire, celui de Gêla, aurait été donné au fleuve, des brouillards et autres vapeurs naturelles, qui s'élèvent en effet à son embouchure dans la mer d'Afrique; vapeurs qui, dans la langue des anciens Sicules, auraient eu le nom en question. Quant au nom de Salso, qui lui fut postérieurement donné, il faut en chercher l'origine dans la nature même de ses eaux, qui, filtrant au travers de nombreuses mines de sel gemme, conservent effectivement un certain goût salin. L'historien Fazzêllo me paraît être tombé ici dans

une erreur assez étrange : selon lui (1), cette dernière dénomination du fleuve, ne serait qu'unc simple métonomasie du nom de la ville d'Alicata, la Gêla des anciens : ville située en esset, à l'embouchure du fleuve en question; et cela parce que le mot grec alicos, équivaut au latin salsus. Il résulte de ce raisonnement, que la ville aurait donné son nom au fleuve, et que le fleuve serait plus nouveau que la ville? il me semblerait plus simple, de renverser la proposition: de tirer, du nom du fleuve, le nom donné, par la suite, à la ville; et de rendre au premier, une priorité naturelle? Au reste, le Gêla est encore aujourd'hui, ce qu'il était du temps de Virgile et d'Ovide; je veux dire, extrêmement orageux, et très-dangereux même, par suite des tournais qui y existent. C'est donc avec juste raison, que le chantre d'Énée (2) lui donna le surnom de cruel; et que le cygne de Sulmone (3) le peignit comme un fleuve périlleux.

Quoi qu'il n'y ait en effet, que dix à douze lieues de Calatanisêtta à Gêla, il me fut toutefois impossible de faire cette route en un jour; vu l'impraticabilité des chemins, les montagnes à gravir ou à tourner, les torrens qui coupent la route à chaque pas, et, surtout, le passage de trois petites

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Dec. I, lib. 5, cap. 3.

<sup>(2)</sup> Virg. AEneid, lib. 3.

<sup>(3)</sup> Ovid. Fast. lib. 4.

rivières, qui, dans un espace de quelques lieues, se jettent dans le fleuve en question.

#### Summatîno. Ravanusa.

En dépit de son titre de comté, la petite ville de Summatino ne serait sûrement pas tombée sur mes tablettes, n'étaient quelques belles mines de soufre, qui se trouvent dans ses environs. Deux ou trois lieues plus loin, j'entrai dans une méchante ville, qui, je ne sais comment, a cependant l'honneur de tenir son rang sur la carte? Ce fut là que, bon gré mal gré, il eût fallu passer la nuit. Ici, comme dans toutes les autres villes et villages de Sieile, si l'on en excepte peut-être Palerme, Messine et Catane, où la figure d'un voyageur fait un peu plus de bruit que l'apparition d'une comète; ici dis-je, je fus traité encore, comme j'avais été traité mille fois : je payai un repas détestable, une paillasse et un grenier à jour, aussi chers qu'un dîner chez Véry, un lit de chanoine ou d'évêque, et un palais à l'avenant : le gîte se nommait Ravanuse; quant au grenier, Dieu sait s'il eut jamais de nom!

#### Guéage du Gêla.

La route de cette ville à l'ancienne Gêla, n'est qu'une suite continuelle de montées et de descentes; la nature ne créa jamais de site plus aride et plus nu! à mesure qu'on approche de l'embouchure du fleuve, on se trouve comme englouti, dans des montagnes de pierres calcaires, de cailloux et de sables, qui sans doute datent du déluge, s'ils ne tiennent pas au chaos? L'ennui et la fatigue de cette route sont encore augmentés par un double guéage du fleuve; le premier vous reporte à sa gauche; le dernier est le plus pénible, sinon même le plus dangereux. Ici l'embouchure du Gêla est d'une largeur considérable; et la rive est si basse, que les flots de la mer refoulent les eaux du fleuve, et avec elles, se précipitent au loin, dans les terres. Ce passage fort périlleux en hiver, ne laisse pas que d'avoir ses dangers, dans la saison où je le fis; et, toutefois, aucun pont, aucun bac, aucune barque, n'est là pour le faciliter. De semblables moyens supposeraient quelques dépenses; et, en tout ce qui tient à l'utilité publique, comme à la sûreté des communications, le gouvernement sicilien s'en remet à la grâce de Dieu, et à la patience de ses bons et loyaux sujets! Cependant, comme le bras de mer est là, et que, de manière ou d'autre, il faut franchir le pas, l'amour du gain, ou plutôt la misère, prend encore ici la place du devoir d'un gouvernement paternel : au risque de se noyer, et de vous noyer vous-même, quelques malheureux paysans, se mettant dans l'eau jusqu'au cou, et tirant après eux vos mules, vous indiquent ainsi la route la moins dangereuse; cette route est celle qui ouvre la communication, entre deux des principaux ports de cette île; celle, enfin

qu'il faut suivre, pour aller directement, par terre, de Syracuse à Gêla!

#### Mont Echnome. Gêla.

ME voici dans une des villes les plus célèbres et les plus anciennes de cette île. Gêla, aujourd'hui Alicâta, Licâta, ou Leocâta, s'élevait sur une haute montagne (1) qui domine la ville moderne; montagne connue des anciens, sous le nom d'Echnôme; et des modernes, sous celui de mont des Mucciàchi; nom, qui, par parenthèse, ne présente aucun sens quelconque, dans la langue du pays, ni dans toute autre langue; elle eut pour fondateurs Antiphème, de Rhodes; et Euthyme, de Crète; qui en jetèrent les fondemens quarante-cinq ans avant la fondation de Syracuse (2), l'an du monde quatre mil cinq cent neuf, ou dix-neuf cent quatre-vingt-trois ans avant notre ère. Au reste les savans ne sont point d'accord sur la position même du fleuve (3) et de la ville ancienne. Cluvérius et d'Anville, d'après l'itinéraire d'Antonin, les transportent tous deux au lieu qu'occupe aujourd'hui Terra-nôva; et colloquent ici, en leur place, l'Himère

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 20. Plutarch. In Tymol.

<sup>(2)</sup> Thucyd. lib. 6. Herodot. lib. 7.

<sup>(3)</sup> Fazzêllo. Loc. cit. Dec. I, lib. 5. Cap. 3.

méridional, et l'ancienne Phintia. Voilà des résultats bien tristes, pour tant d'érudition et de soins; et ce qu'il y a de pis, c'est que ces résultats abondent, dans les écrits de nos savans!

Cependant tout s'éclaircit à la fin; et ce que la science n'a pu faire, le hasard le fit, cette fois : le 13 avril 1660, c'est-à-dire quelques années plus tard que le temps de Cluvérius et de d'Anville, un soldat découvrit à quelques pieds sous terre, dans une caserne de cette ville, une ancienne inscription, en caractères grecs; inscription, gravée sur unmarbre triangulaire, de 2 pieds 4 pouces de long, sur 3 pouces 4 lignes de large. Ce monument, qui termine enfin la dispute, et lève toute espèce de doute, sur l'identité des lieux, contient un décret de la république de Gèla, dans lequel le sénat se loue de la bonne administration d'un certain Héraclide, fils d'un certain Zopyre; et auquel il décerne une couronne d'olives, pour prix de ses services, dans la charge de gymnasiarque, et des soins par lui donnés aux exercices des jeunes gens, qui fréquentaient le gymnase même; ce décret, daté du 30°. jour du mois Charnëon, août, se rapporte au second trimestre du gymnasiarque d'Héraclide; et l'inscription même se voit, aujourd'hui, dans une des parties les plus enfumées et les plus sales, du corpsde-garde d'une espèce de fort démantelé, connu ici sous le nom de Château Royal d'Alicâta. Cet étrange musée, pour un monument semblable, en facilite tellement la dégradation, qu'au moment où je le vis moi-même, la précieuse inscription était déjà aux trois quarts esfacée; et que ce qui en restait de lisible, était à demi caché, sous une foule de chissres et de noms écrits, soit avec du charbon, soit avec de la craie, on même grossièrement gravés dans le marbre, par les soldats et par les curieux! Ce monument offre, pourtant, cette espèce d'intérêt que l'on cherche inutilement, dans beaucoup d'antres monumens de ce genre : il fixe, à n'en pas douter, l'ancien site d'une ville célèbre ; il garantit à la ville d'Alicata , l'honneur d'occuper le même sol que la ville de Phalaris; il met, enfin, d'accord entre eux, des gens qui, ne le sont guère; en un mot, il évite aux savans à venir, la peine de transporter ailleurs la ville, le sleuve et la montagne ! tant de droits et tant d'avantages pourraient lui valoir, ce me semble, un poste un peu plus honorable, et une retraite un peu plus sûre? Gêla donna naissance à Apollodore, poëte comique; au philosophe Thymagoras, et au tyran Gélon; le célèbre Eschyle y mournt.

On chercherait envain, sur le site de cette ville, quelques restes de son ancienne magnificence; un sol aride et nu, couvre anjourd'hui ses palais, ses murs et ses temples; en un mot, si l'on en excepte, peut-ètre, quelques ruines bien insignifiantes, comme aussi quelques médailles d'argent et de bronze, avec l'inscription grecque geloorym, on passerait sa vie, sur l'Echnôme, sans pouvoir soup-

DE SYRACUSE A AGRIGENTE. 217
conner que l'on foule l'ancien site d'une des villes

les plus célèbres de l'île.

La moderne Gêla ne semble pas plus heureuse que l'ancienne? j'ai dit qu'on ignorait l'époque de sa fondation; tout ce qu'on sait à cet égard, c'est qu'elle existait du temps des Normands. Le 11 juiljet, de l'an 1553, une escadre turque, de concert avec une escadre française, attaqua Alicâta, et la brûla de fond en comble; Philippe V la fit reconstruire, apparemment par un bien méchant architecte; car il serait difficile de voir une ville plus irrégulière, plus sale, plus laide et plus dépourvue d'édifices, vraiment dignes de ce nom! son commerce consiste en grains, en huiles, en poissons salés et en soude. Le géographe Ortolâni (1) lui donne une académie de belles-lettres; c'est sans doute un don gratuit? car, voulant acheter quelque description de la ville, je n'y pus trouver un libraire; et l'antiquaire, qui m'y servit de guide, me dit ingénument, qu'on n'y vendait point de livres écrits!

Solin (2), qui, selon sa coutume divague, quand il ne copie pas Pline, place ici un étang et deux sources, après lesquels j'ai couru fort long-temps! le premier, selon lui, exhalerait une odeur si infecte, qu'il ferait fuir tous ceux qui osent en approcher; quand aux autres, je veux dire, les deux sources,

<sup>(1)</sup> Dizion. Geogr. Statist. della Sicil: Art. Alicata.

<sup>(2)</sup> Polyhistor.

l'une a la propriété singulière, de rendre fécondes, toutes les femmes stériles; et l'autre, de rendre stériles toutes les femmes fécondes! tout cela est fort beau, mais rien de tout cela n'est vrai. Pline rencontre plus juste, lors qu'en parlant du sel des environs de Gêla, il remarque, que ce sel est si diaphane et si pur, qu'il réfléchit les objets comme un véritable miroir; et plus loin, au sujet du fleuve Gêla (1), que ses bords sont garnis, dans l'été, de cristallisations salines. C'est sur ce même fleuve que Régulus, à la tête des flottes romaines, battit complètement les flottes carthaginoises, avant son passage en Afrique.

#### ROUTE DE GÊLA A AGRIGENTE.

La route de Gêla à Agrigente ne me présenta pas un seul objet digne de remarque. Ici on longe pendant long-temps les bords de la mer d'Afrique; et des points les moins élevés, on distingue par fois, à vue d'œil, les îles de Gôzzo et de Malte, dont on est cependant à vingt lieues de distance. Mon guide, qui prétendait les voir, s'efforçait de me les faire voir aussi; mais la faiblesse de ma vue trompa tous mes efforts; et il était écrit que je ne verrais pas, même de loin, l'île de Battus et de Saint-Paul.

<sup>(1)</sup> Plin. Hist. Nat. lib. 31, cap. 7.

#### Tour DE PHALARIS. VIGIES.

Un pen au delà du mont Echnôme, est l'embouchure d'un petit fleuve, que l'on nomme en effet le Fiumicello; et qui n'est qu'un courant formé par les eaux, d'abordstagnantes du Gêla, on Salso, dont j'ai parlé déjà ; ce torrent se dessèche pendant l'été, et dépose, sur son lit, une grande quantité de sel. Vient ensuite, sur la gauche, c'est-à-dire, au bord de la mer, une espèce de tour ancienne, que les habitans du pays nomment tour de Saint-Nicolas; et les savans, tour de Phalaris. C'est là que, selon eux, le tyran d'Agrigente aurait tenu ses prisonniers, avant de les brûler dans le fameux taureau de Pérylle. Le fait est que cette même tour n'offre aucun caractère d'une antiquité semblable; qu'elle paraît être, au contraire, un ouvrage des Sarrasins, siuon même des Normands; et qu'enfin, on peut supposer tout au plus, qu'elle occupe l'ancien site de la tour en question? Fazzêllo (1) place ici une petite île, dite de Saint-Nicolas; île qu'il dit être à un trait d'arc de la côte, et, de plus, couverte de ruines; le fait pouvait être vrai de son temps; mais il a cessé de l'être du nôtre; d'où il faut nécessairement conclure, ou que la mer s'est retirée ici, ou que l'île et les ruines ont été couvertes par elle? Je remarquai ensuite deux autres tours

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Dec. I. lib. 5, cap. 3,

semblables à la première; l'une dite, tour de Millaïa, l'autre tour des Gâffi. Ces tours sont aujourd'hui des espèces de vigies, où se tiennent les officiers de santé, pour surveiller la côte méridionale de l'île, et s'opposer au débarquement, et même à l'attérage de toute espèce de bâtimens; précaution absolument nécessaire, contre les essets de la peste, dans un pays aussi voisin des côtes d'Afrique. Une fois les bâtimens signalés, ils sont forcés de poursuivre leur route, jusqu'au port le plus voisin, où, comme je l'ai dit, en parlant de Messine, ils sont soumis à une quarantaine extrêmement rigoureuse. Bien souvent éloignés de toute espèce d'habitations, le sort de ces gardes-côtes serait fort à plaindre sans doute, si le produit de leur chasse ne leur fournissait pas les álimens nécessaires; par bonheur cette côte abonde en gibier; les perdrix y sont en grand nombre ; et les marais, ainsi que les étangs, fournissent aussi beaucoup d'oiseaux aquatiques.

#### PALMA.

A QUELQUE distance de la tour des Gàffi, nous tournâmes sur la droite, pour nous porter un peu vers l'intérieur des terres; puis, après avoir traversé à gué la Ciôtta et la Pâlma, nous arrivâmes dans un grand bourg ou ville, qui porte le nom du dernier de ces fleuves. Le commerce de cette ville, qui appartient à la famille des princes de Lampedûsa, consiste en huiles, en amandes, en soude et en caroubes, espèce de fruits apéritifs, qui tient lieu ici

de la casse, et qui en a les mêmes propriétés. Aux environs de cette ville, et près de la tour de Monchiàro, est une mine de soufre, très-belle et très-mal exploitée. Quelques géographes nationaux ont confondu, mal à propos, Pâlma avec Monchiàro, ville ou village qui dépendait sans doute de la tour en question, et qui n'existe plus aujour-d'hui.

#### CAMASTRA. NARO.

A DEUX ou trois lieues dans l'intérieur des terres, est situé le bourg de Câmastra; ce lieu n'a d'autre droit à la remarque, que son titre de duché; titre, que soutiennent assez mal, ses masures et ses rues non pavées. J'en dirais autant volontiers de la ville royale de Nâro, si je n'avais en ce moment, sous les yeux, un certain auteur sicilien (1), qui me cite un gros manuscrit du R. P. Salvadôre; manuscrit dans lequel notre auteur s'épuise à prouver, que l'illustrissime ville en question, fut fondée par les anciens Sicans, qui lui donnèrent le nom de Nar, mot qui, dans la langue du pays, signifiait feux, et qui aurait fait allusion aux trois phares élevés sur les trois montagnes qui dominent la ville? De son côté, Fazzêllo (2) lui donne une origine arabe; enfin Cluvérius (3) en fait l'ancienne Motyon ou Motyum

<sup>(1)</sup> Mâssa La Sicilia in prospettiva. Part. 2, pag. 248.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Dcc. I. lib. 10, cap. 3.

<sup>(3)</sup> Sic. Ant.

des Grecs et des Latins. Sans prendre aucune part à ces graves et intéressantes querelles, je remarque seulement que, non loin de la moderne Nâro, et sur le penchant de la montagne dite Vîto-Soldâno, on voit en effet un assez grand nombre de ruines, qui ne laissent aucun doute, sur l'existence de quelque ancienne ville. Torquâto Tàsso(1), en parlant de la ville en question, la nomma Naia:

E con esse inalzar l'insegne al vento Da le ruine de l'antica Gela, Da le piagge di Nâia, e d'Agrigênto, Grande schiera; etc.

#### L'ACRAGAS.

Un peu au delà des fleuves Naru ou Nàro, on traverse une autre petite ville nommée Fâvara; ville, qu'il ne faut point confondre avec le district de ce même nom, aux environs de Palerme; et l'on arrive enfin aux bords de l'Acragas, aujourd'hui le Drago, ou fleuve de S. Blàsi, qui baigne les murs de l'ancienne Agrigente, et qui donna son nom à cette ville célèbre.

A en juger par la rapidité dont ce fleuve était encore à l'époque où je le traversai, il doit être en hiver, ou plutôt au printemps, un passage assez dangereux. Au moment où nous l'atteignîmes, nous fûmes accueillis par une pluie battante, et un vent très-violent, et, pour comble de bonheur, le bac qui devait nous passer, n'était alors qu'à moitié

<sup>(1)</sup> Ger. Conq. lib. 1, st. 69.

route, de sa traversée vers la ville. Il fallut donc, bon gré mal gré, se résoudre à attendre, en plein champ, son retour; et, grâce à ce petit contretemps, comme aussi à cette pluie et ce vent qui ne cessent denous poursuivre, quand le bac est enfin de retour, quand il nous a portés de l'autre côté du rivage, les mules, le muletier, le bagage et moimême, nous ne sommes ni plus ni moins mouillés, ni plus ni moins contens, que si chacun de nous eût passé le fleuve à la nage!

J'ai souvent remarqué, dans ce meilleur des mondes possibles, que, à une situation fàcheuse, s'en joint toujours une autre qui, au lieu de la soulager, l'aggrave? j'en sis encore ici l'épreuve. Après une marche de huit à dix heures, sous l'action d'un soleil brûlant, au travers d'un pays aride, c'était assez sans doute que d'être trempé jusqu'aux os, et d'avoir, en outre, l'assurance de ne trouver, en atteignant le but, que des hardes aussi mouillées, que celles qui devaient se sécher sur mon corps? une autre infortune m'attendait : le lieu où je pouvais espérer un asile, n'était point dans les murs de l'ancienne Agrigente, c'est-à-dire, à deux pas du fleuve en question : la ville moderne était le véritable terme de la course; mais, par une singularité remarquable, il arriva que, contre la coutume ordinaire, les anciens habitans avaient placé leur ville au pied de la colline, et que les nouveaux venus, au contraire, avaient huché la leur, fort au-dessus de celle-ci; de sorte que,

224 VOYAGE DE SYRACUSE A AGRIGENTE. une fois parvenus à l'ancienne ville, il ne nous restait plus qu'une demi-lieue de chemin, pour parvenir à la nouvelle! Je l'avoue franchement: transpercé et soussirant, comme je l'étais alors, mon anticomanie faiblit un peu devant l'épreuve; en vain, tout en gravissant la montagne au haut de laquelle la nouvelle Girgènti s'élève; en vain, dis-je, la ville d'Aristonoüs déployait-elle progressivement sous mes yeux, les restes imposans de son ancienne magnificence : ses temples de Cérès, de Junon, de Vulcain, de Proserpine, d'Esculape, d'Hercule, de Castor et Pollux, de la Concorde et de Jupiter Olympien; tous monumens plus ou moins beaux; tous, plus ou moins superbes; tous, plus ou moins conservés; et tous, plus ou moins faits pour fixer les regards, réveiller de grands souvenirs et commander l'admiration : un vent humide et glacial, une pluie froide et battante, jetaient alors un voile épais, entre mes yeux et l'objet observé; et le plus beau tableau que la nature et l'art aient combiné pour l'homme, ce tableau, dis-je, était perdu

pour moi.

## GIRGENTI.

Le ciel, comme pour se jouer de mon impatience, s'éclaireit tout à coup; et, après m'avoir caché ce que l'homme a fait de plus beau, semble prendre plaisir à me montrer son plus maussade ouvrage: j'entre, à l'instant, dans la moderne Agrigente.

Une rue, moitié moins longue et moins large, mais plus triste, plus sombre et plus sale, que la rue Saint-Jacques, à Paris; telle est la Via Réggia, la principale rue, pour ne pas dire la rue unique, qui traverse la ville de Girgênti.

Cette ville se présente à mes yeux, telle qu'elle se présenta à ceux de Brydone, environ un demisiècle plus tôt. Je conviens, avec lui (1), qu'après avoir porté ses regards sur les ruines de l'ancienne ville et sur sa forêt de temples; après avoir vu même, à une certaine distance, la ville moderne qui, s'élevant graduellement sur la pente de la montagne, offre aussi un coup d'œil très-pittoresque; je conviens, dis-je, qu'en entrant dans celle-ci, on reconnaît que l'intérieur est fort loin de répondre à l'idée qu'on s'en est formée. Je ferai donc pour le lecteur, ce que j'ai fait, ici, pour moi-mème. Je lui épargnerai une foule de détails insipides;

<sup>(1)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. 17

et, après aveir mis sous ses yeux, le peu d'objets dignes de remarque que renferme la nouvelle ville, je le transporterai de suite, au milieu des ruines de l'ancienne.

La nouvelle Agrigente et sans contredit la plus sale, la plus irrégulière, la plus triste et la plus misérable de toutes les principales villes du pays ; elle est située, à une lieue de la mer d'Afrique, sur un mont assez escarpé, qui domine le site de l'ancienne. On peut dire, que sous ce point de vue, elle a quelque rapport avec la superbe Gênes; mais la réssemblance finit là; et la comparaison même n'est peut-être qu'une hyperbole? Une cathédrale, qui n'est citée, que pour les antiquités qu'elle possède; un grand nombre de couvens, d'églises, plus sombres et plus insignifiantes les unes que les autres; une bibliothéque, qui, de même que la métropole, ne doit sa réputation qu'à une collection de médailles et d'antiques fort belles ; un mont de piété, deux hôpitaux, et une prison; telles sont les seules curiosités de Girgênti.

## Bibliothèque de Girgenti.

La bibliothéque en question, dépend du palaisé épiscopal; elle possède, comme je viens de le dire, une collection de quinze à seize cents médailles; collection, qui n'existait pas sans doute, du temps de Brydone et de Borch; car ni l'un ni l'autre n'en dit mot. La partie de cette collection, consacrée aux médailles romaines, me paraît être complète;

je n'en saurais dire autant, de celle des médailles puniques et gréco-sicules : les premières sont en or; les secondes, en argent; mais on remarque ici bien des vides. Le plus bel ornement de cette bibliothéque est, sans aucune espèce de doute, les deux patères en or, assez récemment trouvées aux environs de cette ville, dans un tombeau, qui dut appartenir à quelque prêtre de Cérès, sinon même du bœuf Apis? Ces deux superbes vièces furent d'abord acquises par l'évêque de Girgenti, Laurent Gioëni, parent du célèbre chevalier Gioëni, de Catane, dont j'ai précédemment fait connaître la précieuse collection (1). Ces patères, qui étaient au nombre de quatre, sont de la largeur d'une soucoupe ordinaire; l'une est entièrement unie; l'autre est travaillée en bosse, et présente cinq figures de bœufs; on ignore ce que sont devenues les deux antres. Je passe à la cathédrale, ou plutôt à ses monumens.

## CATHÉDRALE DE GIRGÊNTI.

Trois anciens sarcophages, dont deux d'un travail fort médiocre, et un de la plus grande beauté, sont ici ce qu'il y a de remarquable; à moins qu'on ne veuille regarder comme tel, l'écho de l'intérieur de l'église; écho, qui, par parenthèse, paraît avoir frappé Brydone, beaucoup plus que les monumens en question.

A la droite de la porte principale, dans l'inté-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 344 et suiv.

rieur de l'église, on remarque un grand sarcophage de marbre blanc, avec son couvercle. Ce monument a 7 pieds de long, sur 3 pieds 1 pouce 4 lignes de large, et n'a d'autre ornement qu'une corniche très-étroite, qui entoure la partie supérieure et la base; les quatre angles du couvercle sont ornés d'une espèce de conque concave.

Le second sarcophage est placé à la droite de la nef; sur la partie principale, est un bas-relief représentant un jeune homme dans un disque soutenu, d'une main, par deux génies nus, à l'exception de la chlamyde, jetée sur les épaules : de l'autre main, ces dernières figures tiennent des cestes, et semblent vouloir éloigner deux autres personnages, qui sont effectivement dans l'action de se retirer. Entre les jambes de ces deux dernières figures, on en remarque deux autres beaucoup plus petites, et entièrement nues. Au-dessous du bas-relief principal sont deux jeunes filles, dont l'une, assise devant une petite table, semble occupée à un travail quelconque; tandis que l'autre tient une quenouille à la main; enfin, entre ces deux figures, est placée une espèce de corbeille qui paraît contenir du linge. Ce monument, qui a la forme d'une urne, est posé sur un éléphant de marbre.

DÉTAILS SUR LE PRINCIPAL DES TROIS

SARCOPHAGES.

Le troisième et dernier sarcophage, est placé à la gauche de la porte principale. C'est le plus beau, le plus grand, et le plus précienx de tous. Ce monument est en marbre blanc; il a huit pieds et demi de long, sur cinq pieds de large. Borch (1) réduitces mêmes mesures, à huit pieds de longueur, et quatre pieds de largeur. Il se peut que Borch ait raison: je n'ai pris mes propres mesures, qu'avec le palme sicilien; et la réduction que j'en fis alors sur les lieux, peut avoir été fautive. Au reste, je suis fort loin de reconnaître ici, les grandes dégradations dont parle cet auteur; ce précieux monument me paraît au contraire un des mieux conservés que j'aie vus, et tout le regret se borne à la conviction, qu'il ne fut jamais entièrement acheyé.

Les quatre parties latérales sont couvertes de bas-reliefs de la plus grande beauté; bas-reliefs dont les figures principales n'ont pas moins de deux à deux pieds et demi de hauteur, sur trois à quatre pouces de saillie.

Ces quatre bas-relies représentent quatre différentes suites d'un seul et même événement. En mettant sous les yeux du lecteur la description pure et simple de ces tableaux, je lui en aurai suffisamment indiqué le sujet; et je ne doute

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. XIII, pag. 30.

pas qu'il n'ait beaucoup de peine à croire ensuite, que les opinions des voyageurs, et voire même celle des plus savans antiquaires, aient pu donner naissance à trois explications dissérentes d'un sujet qui n'en exigé point.

## Premier bas-relief. Façade principale.

Préparatifs d'une chasse. Sur la gauche, douze figures de chasseurs, dont les deux principales représentent deux hommes, l'un plus âgé, et moins prépondérant que l'autre. Ces deux figures ont une chlamyde sur l'épaule, et le parazone (1) sous le bras gauche; de ce même côté, quelque chose dans la main, qu'on suppose devoir être des tablettes, anciennement chargées de quelques caractères, qui sont maintenant essacés; enfin, dans la main droite, une espèce de petite lance. Quant aux dix autres figures d'hommes, celles-ci sont armées de haches et de massues, et retieunent des chevaux et plusieurs chiens de chasse. Sur la droite du tableau, une vieille femme s'avance, vers le personnage principal, en lui présentant une lettre, que celui-ci a l'air de mépriser.

# Second bas-relief. Façade de l'est.

Ici se présente une femme évanouie, entre les bras de la vieille du premier tableau; à l'entour du

<sup>(1)</sup> Espèce d'épée recourbée.

groupe principal, d'autres femmes, par les sons de leurs lyres, semblent vouloir calmer la douleur de la femme évanouie.

Troisième bas-relief. Façade opposée à la première.

Chasse du sanglier. On revoit ici tous les personnages qui figurent dans le premier tableau, à la seule exception de la vieille femme.

Quatrième et dernier bas-relief. Façade opposée à las econde.

Ensin, le même principal personnage, suivi de ses compagnons terrisiés, reparaît ici de nouveau, au moment où la vue d'un monstre, épouvante les chevaux de son char, et le précipite avec lui.

De cette description bien sèche, et que je rends telle à dessein, il jaillit, selon moi, une lumière assez vive, pour détruire jusqu'à l'ombre du doute, quant à la nature même du sujet en question? cette lumière, toutefois, ne paraît pas avoir également frappé l'œil de tous les antiquaires: les uns, faisant du sacorphage la tombe du tyran Phalaris, sans paraître se rappeler que, bien loin d'avoir pu sembler digne des honneurs de la sépulture, ce prince fut massacré par ses propres sujets, et que sa mémoire même leur fut tellement odieuse, qu'un décret du sénat défendit à tous les citoyens l'usage des vêtemens de couleur azur, par cela seul que cette couleur était celle dont le-

tyran faisait lui-même usage; les uns, dis-je, n'ont vu dans ces quatre tableaux, qu'une allusion à quelque événement tragique, qui serait arrivé, sous son règne. Les autres découvrent ici l'histoire du sanglier de Calydon, sans remarquer non plus, que la figure d'Atalante, personnage principal sans doute, manquait entièrement dans le premier et dans le dernier tableaux? Enfin, quelques autres antiquaires, s'écartant encore plus, et de l'histoire et du sujet, n'ont voulu reconnaître ici que la mort de Phyntia, autre tyran d'Agrigente! Si au lieu de chercher leurs idées aussi loin, tant de savans autiquaires eussent ouvert Euripide ou Racine, ils auraient vu leur sujet en action, et l'action exposée en beaux vers. Enfin, après des siècles de divagations et d'erreurs, un antiquaire de Girgenti (1) a trouvé le mot de l'énigme; dans le premier tableau, il a vu la déclaration d'amour faite, par Phèdre, au fils de Thésée, et transmise par la nourrice OEnone; dans le second, la douleur de Phèdre, au récit des mépris d'Hippolyte; dans le troisième, les détails de la chasse préparée au commencement de l'action; et, enfin, dans le

<sup>(1)</sup> Don Vincent Gâglio. Voy. la disertation insérée dans la collection intitulée: Opuscoli di autôri Siciliani. Tom. 14, pag. 227. Cette dissertation est fort antérieure au voyage de Ryedesel; et c'estsans fondement que Borch attribue à ce voyageur, l'honneur de l'explication en question.

quatrième, la mort de ce même Hippolyte, victime de l'aveuglement de son père.

Les détails que Brydone a donnés sur ce chefd'œuvre, sont extrêmement inexacts; et se ressentent un peu trop de sa légèreté ordinaire. Il confond mal à propos l'ordre des différens tableaux; et, plus mal à propos encore, prétend que les femmes qui figurent dans le second, [qui, chez lui, devient le quatrième], fondent toutes en larmes(1); or, comme on vient de le voir, à l'exception des deux figures principales, ces femmes, au contraire, pincent toutes de la lyre!

Quant à l'exécution même, il serait difficile de rien voir de plus beau, de plus pur et de plus hardi, que le premier des trois bas-reliefs. Le second et le troisième semblent un peu moins beaux, ou, du moins, le relief des figures est moins prononcé que dans l'autre; le quatrième ne paraît être qu'à demi sorti du ciscau de l'artiste; et je ne doute pas qu'il n'ait jamais été entièrement achevé.

Borch se récrie fort sur le nom de baptistère, communément donné à ce beau monument; ce n'est pas là, selon moi, le juste motif de la surprise; car si, comme le fait le démontre, les chanoines de la cathédrale de Girgenti, puisent l'eau régénératrice, dans l'ancien tombeau d'un paren; il me semble que le nom en question,

<sup>(1)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. XIX.

convient assez à ce tombeau? La critique de notre voyageur tombe donc ici à faux ; le choix , l'usage, le site du monument même, la justifieraient beaucoup mieux : si les pieux pasteurs de cette ville, crurent absolument nécessaire de plonger leurs brebis naissantes, dans l'un de ces trois tombeaux, que ne choisissaient-ils celui qui, privé d'ornemens profanes, paraissait être le plus convenable de tous? et n'était-ce pas assez du ridicule et de l'inconvenance de l'usage, sans y joindre encore le ridicule et l'inconvenance du choix? En effet, quelque sens que l'on veuille donner aux quatre bas-reliefs du fameux baptistère de Girgenti, il n'en est pas moins vrai de dire, qu'aucun d'eux n'est ici à sa place; colloquer des sujets semblables dans un temple chrétien, c'est commenter la Bible, en chaire; c'est mettre le Décaméron sur l'autel!

### VASES GRÉCO-SIGULES.

La partie de la cathédrale qui renferme ses capitulaires, contient quelque chose de meilleur : une assez belle collection de vases gréco-sicules, dont le plus remarquable, sans doute, est celui qui représente Ulysse et Tirésias. Ce beau vase, auquel, par parenthèse, un voyageur moderne (1) donne fort mal à propos une origine étrusque, a un

<sup>(1)</sup> Borch. Loc. cit. Lett. XIII, pag. 31.

DE LA MODERNE AGRIGENTE. 235 pied et demi de hauteur sur trois pieds de circonférence extérieure.

C'est à ce petit nombre de remarques que se borne, je pense, tout ce que j'avais à dire, ou plutôt tout ce qu'on peut dire en esset sur une ville jadis si slorissante, et qui ne présente pas aujour-d'hui, la plus légère trace de son luxe et de sa richesse. Une sois débarrassé de cette pénible tàche, et après avoir jeté un coup d'œil rapide sur l'origine présumée, l'accroissement, la décadence et la chute de cette ancienne rivale de Syracuse, je passerai à la description succincte des témoignages muets, quoiqu'encore existans, de sa première magnisicence.

## ANCIENNE AGRIGENTE.

Les ténèbres des temps pèsent de tout leur poids sur les commencemens d'Agrigente. Thucydide (1) et Pline (2) nous apprennent seulement, qu'Agrigente fut fondée par les habitans de Gêla, cent ans après la fondation de leur propre ville, c'est-àdire, l'an du monde 4400, ou 1883 ans avant notre ère. Ces mêmes auteurs, auxquels on peut joindre aussi Étienne de Byzance, prétendent qu'elle recut d'abord le nom d'Acraga ou Agraga, du fleuve Acragas, aujourd'hui le Drago; fleuve, qui baigne en effet ses murs, et dont il a été parlé plus haut. Polybe donne une autre étymologie à ce nom, qu'il tire du grec acros et gea, mots auxquels, on ne sait trop comment, il donne la signification de terre très-fertile. S'il n'était extrêmement naturel de croire, que le sleuve en question donna son propre nom à la ville ; au lieu de l'étymologie ridicule de Polybe, j'aimerais encore mieux celle d'un savant moderne (3), qui tire le mot acraga d'acros, sommité, faîte, et d'ago, je conduis; par une allusion aussi juste que simple, à la situation élevée de la ville?

<sup>(1)</sup> Historia, lib. 6.

<sup>(2)</sup> Hist. Nat. lib. 3.

<sup>(3)</sup> Pasqualino. Vocab. Sicil. Étimolog. Art. Gir-

La même contrariété d'opinion se remarque, quant à la forme du premier gouvernement d'Agrigente : Thucydide affirme que cette ville fut d'abord gouvernée par les lois doriques; Lucien, par les lois dorico-grecques; Strabon, par les lois ioniennes! Ce qui paraît certain, c'est que, de même que Syracuse, ses commencemens furent très-lents; et que ce ne fut qu'à l'industrie de ses premiers habitans, qu'elle dut enfin l'avantage de faire poids dans la balance politique des autres républiques gréco-sicules. Parmi les causes de sa prospérité, on peut compter sans doute la fertilité naturelle de son territoire; et ensuite, sa situation même; situation qui, par suite de son grand rapprochement de Carthage, dont cette ville n'était qu'à environ cinquante lieues ; lui offrit un débouché facile, pour la vente et l'échange de toutes ses productions territoriales, et particulièrement de ses huiles, de ses vins, et autres produits du sol, qui, très-abondans chez elle, manquaient entièrement à Carthage, comme à toutes les autres villes de l'Afrique (1). De là, l'accroissement progressif de son commerce et de son industrie, premières sources de la richesse et de la gloire des nations; de là encore, l'accroissement de sa population, et l'extension même de ses murs, au milien desquels accouraient, de tous les points de l'Afrique, de

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 13.

l'Italie et de la Grèce, une foule de nouveaux habitans, qui, d'abord attirés par l'appât des échanges, s'y rendaient comme à un marché général; et qui, séduits ensuite par la beauté et la richesse du site. renonçaient volontairement à leur propre pays, pour se fixer au milieu de ses nouveaux murs. Tel fut enfin l'accroissement de cette population, qu'au rapport de Diogène Laërce (1), la cité aux cinq villes [ car Agrigente en avait une de plus que Syracuse même ] n'avait pas moins de trois lieues un quart de circuit, et de huit cent mille habitans. Une population si immense ne pouvant être renfermée dans la ville même, celle-ci s'agrandit successivement d'un nombre infini de faubourgs, que les anciens connurent sous le nom de Port des Agrigentins, Emporium Agrigentinorum (2), et qui s'étendaient en effet, jusqu'au bord de la mer d'Afrique, dont la ville n'était qu'à un peu plus d'une lieue et demie (3).

Empédocle, Platon, Élien, Diodore et Athénée ont suffisamment parlé du luxe et de la magnificence des anciens habitans d'Agrigente, comme aussi de leur goût pour la bonne chère et le vin. Élien attribua faussement à Platon le mot de ce même Empédocle, qui, lui-même citoyen d'Agrigente, pouvait bien en être cru sur parole, lors-

<sup>(1)</sup> De Vit. Philos.

<sup>(2)</sup> Cluver. Sic. Ant.

<sup>(3)</sup> Fazzêllo. Loc. cit. Dec. I, lib. 6, cap. 1.

qu'en parlant du luxe des maisons et des repas de ses concitoyens, il disait plaisamment : Ils bâtissent comme s'ils ne devaient jamais mourir, et mangent comme s'ils devaient mourir le lendemain! De son côté, Athénée remarque, que les maisons des Agrigentins semblaient n'être construites, que pour y manger et boire? Il résulte du dire de ces deux auteurs que plus de six cent soixante ans séparèrent, que les anciens habitans d'Agrigente méritèrent constamment la réputation de leurs pères; et que, tout en s'emparant de la ville, les Romains y trouvèrent des maîtres, en gourmandise et en ivrognerie. On connaît l'historiette citée par Athénée et Élien : à la fin d'un de ces repas, où les anciens, si admirés par nous, se disputaient, comme dit Cailly, la qualité d'un tonneau; quelques jeunes gens d'Agrigente se mettent dans un tel état d'ivresse, que se voyant chanceler sur leurs jambes, et tomber à l'envi l'un sur l'autre, nos buveurs finissent par se persuader que la maison est un vaisseau, qu'eux-mêmes ils sont le jouet d'une horrible tempête, et qu'enfin, l'unique remède au danger, est d'alléger le bâtiment, en jetant les marchandises à la mer? ce qui est dit est fait; en un moment, l'équipage vacillant s'empare des meubles qu'il peut atteindre : vases , amphores , trépieds , candelabres, coupes d'or et d'argent, tables d'ivoire et d'ébène, tout tombe entre les mains du peuple, accouru au bruit du naufrage; et la cargaison du vaisseau passe toute à travers la fenêtre! Le même auteur ajoute (1) que, de cette aventure ridicule, vint le surnom de trirème, donné par les Grees et les Romains, aux maisons qui servaient ordinairement de théâtre à ces sortes de scènes, que les sages, du temps, nommaient repas; et que les fous, du jour, nomment orgies.

Quoique près d'un siècle et demi séparât la fondation de Syracuse d'avec celle d'Agrigente (2), le sort de cette dernière ne fut pas plus heureux, son gouvernement ne fut pas plus stable, ses habitans ne furent pas plus tranquilles. A partir de l'an 1883 avant notre ère, jusqu'à l'an 212 de J.-C., époque où toute la Sicile tomba au pouvoir des Romains; la ville d'Agrigente changea trois fois de tyran (3), et dix fois de gouvernement; c'est-àdire, que, pendant 1671 ans, cette malheureuse ville fut le théâtre des plus sanglantes scènes, des révolutions, et des guerres les plus désastreuses, comme les plus injustes. Enfin, depuis cette dernière époque jusqu'à nous, son sort ne fut guère moins variable et moins à plaindre; et, comme le reste de l'île, elle passa successivement, et parfois à plusieurs

<sup>(1)</sup> Athen. Deipnosoph. lib. 13.

<sup>(2)</sup> Syracuse, comme je l'ai précédemment dit, fut fondée, à ce qu'on croit, 2,028 ans avant notre ère; et, comme on vient de le voir, la fondation d'Agrigente se rattache seulement à l'an 1883 de la même ère.

<sup>(3)</sup> Phalaris, Théron et Thrasyde.

reprises entre les mains des empereurs d'Orient, des Vandales, des Goths, des Sarrasins, des Normands, des Suèves, des Angevins, des Aragonais, des Castillans, des Allemands et des Savoyards. Voilà donc trois mille six cent dix-sept ans de troubles, d'invasions, d'esclavage, de ruine, de tyrannie, d'oppression et de peines! c'est aux princes de la maison d'Espagne à nous dire si, depuis 1734, cet horrible sort est changé?

Un espace de treize cent dix-neuf ans resteencore à remplir dans les premières pages de l'histoire
d'Agrigente, ou du moins nous n'avons que des
demi-lumières, sur la fortune et le gouvernement
de cette ville, depuis l'époque de sa fondation
[époque même assez incertaine], jusqu'à celle où
Phalaris s'empara le premier (1) de la tyrannie,
c'est-à-dire, de la royauté; car ces expressions
étaient alors synonymes: on leur donna depuis des
significations différentes; toutefois il est tel et tel
érudit, qui s'obstinent à prendre encore l'une pour
l'autre.

Selon Pline, Tite-Live, Aulugelle et Eusèbe, Phalaris s'empara du gouvernement d'Agrigente, au temps où Tarquin-le-Superbe régnait lui-même à Rome, et où florissait le célèbre Pythagore. Ce dernier historien, cité par Fazzêllo (2), rattache le

<sup>(1)</sup> Arist. Politicon, lib. 5. Plin. lib. 7.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6, cap. 1.
II.

fait en question à l'an du monde 4550; puis il ajoute que si le calcul d'Ensèbe est juste, ce dût être soixante-quatre ans après la fondation de Rome. Il y a ici une double erreur : le commencement du règne de Phalaris se rapporte en esset à l'an 4004 de la création du monde, 189 ans après la fondation de Rome ou, ce qui revient au mème, 564 ans avant notre ère.

Phalaris ent pour père un certain Léodomante; il naquit à Astiphalide, petit bourg de l'île de Crète. Cicéron (1), sur l'autorité d'Héraclide, l'un des disciples de Platon, et qui pour cela ne paraît pas avoir été plus sage ; Cicéron, dis-je, a narré longuement un conte bien puéril, et auquel il paraît attacher suffisamment d'importance. La mère de Phalaris, encore enceinte de lui, rêva, ditil, qu'elle voyait plusieurs statues de dieux; statues, parmi lesquelles celle de Mercure versait du sang hors d'une coupe que ce dieu tenait à la main ; ce sang ne fut pas plutôt à terre, qu'il se mit à bouillir et à augmenter tellement, que toute la maison en fut bientôt remplie! Rêve fort remarquable sans doute, et dans lequel le questeur de Sicile ne manque pas de découvrir un pronostic surnaturel de la cruauté du futur tyran? L'histoire se tait entièrement, et sur la jeunesse de ce prince, et sur les voies qu'il employa pour se rendre maître du trône.

<sup>(1)</sup> De Divinat. lib 1.

On sait seulement qu'après avoir quitté sa patrie, il passa à Agrigente, où sa fortune et son éloquence naturelle lui acquirent beaucoup de considération et de pouvoir. Ce qu'il y a de certain, c'est que, au milieu des cruautés qu'on lui reproche, on ne peut lui refuser un courage, des talens et une magnanimité d'ame qui le distinguent des tyrans ordinaires. Son amour pour les lettres lui fit respecter les jours du célèbre poëte Stésychore, dont la muse l'avait cruellement offensé; et même, après la mort de ce poëte, le tyran versa ses bienfaits, sur sa veuve et sur ses enfans. On peut en dire autant d'un certain Calleschros, qui, convaincu d'avoir conspiré contre lui, fut mis en liberté par son ordre, sur la simple prière du médecin Polyclète. Mais le plus beau trait de la vie de Phalaris, est celui rapporté par Brydone (1), qui le puisa dans Fazzêllo (2), qui le tira lui-même de deux anciens (3); tout connu que soit ce trait, je le rapporterai moi-même, parce que, outre que j'y joindrai quelques détails préliminaires échappés à la plume de Brydone, de pareils exemples sont si beaux et si rares, qu'on ne peut trop en perpétuer le souvenir.

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. XIX.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6, cap. 1.

<sup>(3)</sup> Athen. Deipnosoph. lib. 13. Ælian. Var. Hist. lib. 2.

Il y avait, dans Agrigente, un homme nommé Chariton, homme puissamment riche, et qui, selon les mœurs du temps, vivait publiquement avec un certain Ménalippe, non moins célèbre par sa beauté, que par une force d'àme et une fierté naturelle, qui contrastaient d'autant, avec le métier qu'il faisait. Ménalippe poursuivait devant le tyran un proche parent du tyran même; sa cause était si juste, que, n'osant pas prononcer contre lui, le prince lui fit secrètement entendre, qu'il ferait prudemment de renoncer à la poursuite du procès: le fier Ménalippe insista; et passant du conseil à la menace, le tyran mit en avant ses bourreaux. Ménalippe connaissait son histoire; il savait qu'en pareille circonstance,

La parole des rois doit être inviolable?

et, asin de n'être pas tué, en vertu d'un ordre secret de son gracieux maître, il résolut de le tuer publiquement lui-même. Une sois son projet sormé, il s'en ouvre à Chariton, qu'il décide à servir sa vengeance; mais, inquiet des suites que l'événement peut avoir pour l'objet de son affection, celui-ci dissimule, et, par le plus généreux dévoûment, se charge seul des dangers de l'entreprise. Sans en prévenir son ami, il cache un poignard sous sa robe, va droit au palais du tyran, épie l'occasion savorable, la trouve, s'élance sur Phalaris, et le manque. Saisi aussitôt par la garde, il est traîné dans un cachot. Là, les tortures les plus cruelles,

ne peuvent lui arracher le nom de son complice : il est envoyé à la mort. Apprendre par la voix publique l'entreprise et le danger de son ami, voler à son secours et s'accuser lui-mème, ce fut pour Ménalippe, le coup et la résolution d'un instant. Étonné de tant d'héroïsme, l'admiration qu'il commande prend, dans l'âme du tyran, le caractère de la pitié: Phalaris leur fait gràce à tous deux; et sa vengeance se borne à les exiler de Sicile. Les deux amis ne se le firent pas dire à deux fois. Ménalippe renonça à la poursuite de son procès, convaincu, avec Figaro, qu'un grand vous fait toujours assez de bien, quand il ne vous fait pas de mal.

Ce rare et sublime dévoûment inspira à la prêtresse d'Apollon deux assez méchans vers, dont le sens était, je crois : L'heureux Ménalippe et Chariton furent l'exemple de l'amour divin sur la terre? Athénée (1) nous donna, sans le vouloir, la date de cet événement, en remarquant ici qu'en récompense de l'action généreuse du prince, Apollon prolongea de deux ans ses jours. Fazzêllo se récrie sur cette idée superstitieuse, idée qui, selon lui, ne peut que paraître ridicule à des lecteurs chrétiens, et provoquer en eux le sourire (2)? ne pourrait-on pas répondre à Fazzello:

Changez le nom : la fable est votre histoire !

<sup>(1)</sup> Deipnosoph. lib. 13.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sic. Dec. 1. lib. 6. cap. 1.

246

Après un règne de seize ans seulement, selon les uns; et de trente-un, selon d'autres, Phalaris eut la fin de la plupart des princes, qui mirent la justice hors de cour, et placèrent la couronne sur le glaive : vainement Démotélès , Pythagore , Épicharme et Zénon d'Élée l'engagent, dans son propre intérêt, à renoncer à la tyrannie, et à devenir de nouveau, simple citoyen d'Agrigente; il argutie avec ces sages précepteurs; il cherche à leur prouver qu'ilsne sont que des sots; et leur répond, qu'un trône est une place assez bonne, pour être conservée aussi long-temps qu'il est possible! Cependant, plus tenace que ses précédens collègues, et suffisamment convaincu, que ce n'est pas avec des mots, qu'on peut réformer un tyran, Zénon échange le titre de pédagogue, contre celui de conspirateur. Le ministre de la police d'Agrigente a vent de la conspiration; arraché de son domicile, le philosophe est mis à la torture, en présence du peuple assemblé. Non-seulement les tourmens qu'on lui fait souffrir, ne peuvent lui arracher le nom de ses complices; mais, loin de s'en prendre au tyran même, il se met à haranguer le peuple, et, avec une mâle éloquence, lui reproche sa lâchcté et son aveuglement. Au discours de Zénon un murmure approbatif s'élève; Télémaque, simple citoyen d'Agrigente, ou, comme d'autres le disent, né à Thèbes en Béotie, profite habilement de l'effet des paroles de Zénon sur le peuple, et de la fermentation qui déjà vient de se faire sentir ; il appelle

sur ses pas, ceux qui ont à se plaindre du gouvernement du tyran; et tout Agrigente se présente. Dès lors il marche vers le palais ; se saisit de la personne de Phalaris, qui, passant de ses mains entre celles d'un peuple irrité, est mis à mort à coups de pierres. L'histoire fourmille de semblables exemples; si les princes et leurs ministres en ont si rarement profité, c'est que ces princes étaient sourds ou aveugles, et que ces ministres étaient des sots ou des traîtres. Pour ce qui est de Phalaris, ces derniers, i'en conviens, avaient une mission fort pénible: Athénée, et Cicéron même, représentent le tyran, comme le plus terrible mangeur d'hommes qui se soit jamais assis sur un trône; je dis mangeur d'hommes, pour me servir du mot propre; car le premier de ces auteurs nous assure, qu'un de ses mets favoris était, non des cochons de lait, mais des enfans à la mammelle (1)! Cicéron le représente, en esset, comme un tyran cruel et farouche (2), plus dur et plus barbare qu'aucun de ceux dont l'histoire fasse mention (3). Enfin une foule d'autres auteurs en parlent, comme d'une âme naturellement sanguinaire et féroce, et comme trouvant un barbare plaisir à faire flageller, torturer, pendre et écorcher des hommes sous ses yeux; à écouter leurs cris, à jouir de leurs tourmens; et

<sup>(1)</sup> Athen. Deipnosoph. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Cic. De Offic. lib. 3.

<sup>(3)</sup> Id. In Verr. lib. 6.

Diodore (1) ajoute même, qu'il se plaisait particulièrement à choisir les acteurs, parmi les malheureux étrangers qui visitaient Agrigente. On connaît l'instrument diabolique que Pérylle inventa pour amuser le tyran? ce taureau dont l'airain mugissait sous les cris des victimes, le prince en fit l'épreuve sur l'infâme auteur de l'ouvrage; s'il s'en fût tenu là, son nom se placerait peut-être parmi ceux des grands justiciers.

Ce taureau était exécuté avec un si grand artifice, que les cris de ceux que le tyran y faisait lentement consumer par l'action du feu qu'on allumait en dessous; que ces cris, dis-je, ne laissaient à l'illusion autre chose à désirer, que le mouvement de l'animal même. Une petite porte, artistement ménagée dans l'une des épaules, servait à introduire la victime dans cette tombe brûlante; se refermait ensuite sur elle (2); puis, le spectacle du tyran commençait.

Lucien, dans sa Phalaride, nous a transmis un fait qui, s'il est authentique, honore également les habitans d'Agrigente et de Delphes. Après la mort du tyran, honteux de conserver dans leurs murs ce muet témoin du crime, ceux-là le firent passer à Delphes, pour y être placé dans le temple d'Apollon; mais ceux-ci se refusèrent à le recevoir.

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 19. ,

<sup>(2)</sup> Id. Ibid.

Moins scrupuleux que les habitans de Delphes, après la prise d'Agrigente, les Carthaginois l'emportèrent en triomphe dans leur ville; et quand Carthage tomba elle-même au pouvoir des Romains, Scipion le renvoya aux habitans d'Agrigente (1); on ignore ce qu'il devint ensuite.

S'il faut s'en rapporter au témoignage d'Ammien Marcellin, il conviendrait de reconnaître ce même Phalaris, pour le premier auteur d'une autre invention mille fois plus funeste; quoique honteusement réclamée par les siècles qui le suivirent : je veux parler de sa fameuse trombe incendiaire; instrument qui ressemblait assez aux bombes, aux fusils et aux canons de nos jours; et qui n'était ni'plus ni moins à craindre, ni plus ni moins horrible, que les fusées à la Congrève de nos peuples civilisés!

Une fois débarrassés d'un tyran odieux, le premier usage que les habitans d'Agrigente firent de leurs libertés reconquises, fut de chercher à étouffer jusqu'au souvenir même de leur honte; et pour parvenir à ce but, non-sculement ils détruisirent tous les monumens de la tyrannie, mais un décret de la république (2), proscrivit, sous les peines les plus sévères, l'usage de la couleur azur, qui, comme je crois, l'avoir déjà remarqué, était la livrée du tyran.

Cent cinquante ans s'étaient à peine écoulés,

<sup>(1)</sup> Cic. In Verr. lib. 6.

<sup>(2)</sup> Plut. De Polit.

sous le gouvernement républicain, lorsque la malheureuse Agrigente retomba dans les mains d'un nouveau tyran. Théron, fils d'Enésidème, de la famille de Cadmus et d'OEdipe (1), fut celui qui la replongea dans les fers (2). Cet événement se rattache selon les uns, à l'an du monde 4711; et selon les autres, à l'an 4731; différence qui résulte de la diversité des calculs, quant à la longueur du règne de Phalaris, et que j'ai relevée déjà. Toutefois, ce prince ne paraît pas avoir abusé du pouvoir usurpé par lui; satisfait de régner, il voulut du moins être juste; et pendant les seize ans qu'il resta sur le trône, il parvint, sinon à faire aimer le sceptre, du moins à faire aimer le prince; sa mort fut un coup d'autant plus sensible aux habitans d'Agrigente, que celui qui lui succéda, Thrasidée, son fils, était connu depuis long-temps, pour un prince cruel et injuste. Le trône ne fit qu'aider encore l'élan d'un caractère naturellement soupçonneux et féroce; après avoir aliéné l'esprit de ses sujets, par des actes de cruauté, aussi odieux qu'inutiles; il en vint à trembler devant ses propres bourreaux; puis ensin, à se faire peur à lui-même. Le désir d'échapper à cette pénible situation, plus encore que la nécessité et la prudence, le porta à déclarer une guerre fort

<sup>(1)</sup> Herodot. Hist. lib. 7. - Diod. Bib. Hist. lib. 2.

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. Loc. cit. Euseb. Chron.

injuste, aux habitans de Syracuse. Cette expédition est funeste aux deux pays; mais plus funeste encore à celui qui l'a entreprise; le tyran Hiéron bat complétement le tyran Thrasydès; et cinq à six milles hommes périssent de part et d'autre, par suite de la certaine science et autorité royale de leurs princes. En perdant la bataille, le tyran perd aussi la tête; et redoutant l'accueil qui peut lui être fait par ses bons et loyaux sujets de sa bonne ville d'Agrigente, il renonce forcément à l'empire, et se sauve à Mégare; où, à peine parvenu, il se rend justice à lui-mème, et se tue de sa propre main.

Pour la troisième fois Agrigente renaît de ses cendres : la république est rétablie, et la hache des bourreaux s'arrète. Ce repos fut de courte durée : soixante-trois ans après la mort de Thrasydès, les Athéniens, sous la conduite d'Alcibiade, s'emparent de la ville, et la privent de ses libertés; ceux-ci sont chassés à leur tour par les Carthaginois, qui ruinent la ville de fond en comble. Le pillage et la dévastation laissèrent après eux un désert, sur le sol occupé par la malheureuse Agrigente. Le général corinthien, le célèbre Timoléon, y jeta une colonie, de la ville d'Élysse, en Achaïe (1), ville récemment engloutie par la mer; et parvint à la repeupler (2). Retombée

<sup>(1)</sup> Plutarch. In Timel.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

de nouveau sous le joug des Carthaginois, qui en sont chassés encore, par les consuls Lucius Posthmius, et le célèbre Paul Émile, la malheureuse Agrigente, après avoir également souffert, de la rage des vaineus, et de l'avidité des vainqueurs, ne tombe dans les mains de Rome, que pour passer bientôt entre celles des Gaulois, alliés de Carthage (1), et enfin, après la prise de Syracuse, par le consul M. Marcellus, dans celles du consul Lévinius, qui la livre au pillage, et met à mort ses principaux citovens, après les avoir fait battre de verges (2). Un décret du sénat de Rome ordonna au préteur de Sicile, Titus Manlius, de rappeler les habitans d'Agrigente, que la terreur avait éloignés; mais ceux-ci n'étant plus en assez grand nombre pour repeupler la ville, on y joignit diverses colonies, tirées des autres villes del'île. Ces nouveaux habitans se trouvant être beaucoup plus nombreux que les autres, et, craignant qu'ils ne profitassent de cet avantage, pour se lever contre les anciens, et les chasser de nouveau de leur propre ville, Scipion ordonna que ces deux classes d'habitans seraient toujours en nombre égal (3).

J'ai précédemment indiqué (4), les dissérentes vicissitudes qui, sous les empereurs, les Vandales,

<sup>(1)</sup> Polyb. Hist. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Tite-Liv. Hist. Rom. Dec. 3. lib. 6.

<sup>(3)</sup> Cicer. In Verr.

<sup>(4)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 240 etsuiv.

les Goths, les Sarrasins anciens et modernes, complétèrent les malheurs d'Agrigente, et la ruine de ses plus beaux monumens ; je parlerai maintenant de ceux qui ont passé jusqu'à nous.

Agrigente fut le berceau d'une foule d'hommes célèbres dans les sciences, les arts et les lettres. Elle vit naître, tour à tour, l'orateur Sophocle, qui fut le défenseur des agriculteurs opprimés (1); l'historien Phylinus (2), auteur du tableau le plus fidèle des grands faits de la guerre punique; Acrone, contemporain, rival et collègue d'Empédocle, à Athènes, à l'époque de la peste qui ravagea cette ville; et qui se distingua également, sous les différens titres de philosophe, d'orateur et de médecin; le poëte tragique Archinus ou Archivus, neveu de ce même Empédocle; les deux poëtes comiques Dynolocos et Charcinus, dont le premier fut disciple d'Épycharme; et, enfin, le célèbre musicien Métellus, qui, parmi ses élèves, eut l'honneur de compter Platon même.

<sup>(1)</sup> Cicer. In Verr.

<sup>(2)</sup> Diod. Éclog. lib. 23.

### RUINES

### DE L'ANCIENNE AGRIGENTE.

D<sub>E</sub> l'unique fenêtre de l'unique chambre, que j'occupe maintenant dans l'unique auberge de l'unique rue de Girgenti, je vois au loin, fort au-dessous de moi, s'arrondir et s'étendre, du côté de la mer d'Afrique, les murs démantelés de la ville de Phalaris.

Le site que mon regard dévore, est, ce qu'en terme de l'art, on est convenu de nommer un site classique? Ce site fut occupé en effet par une des villes les plus anciennes et les plus célèbres; il fut couvert de monumens superbes; il fut peuplé de huit cent mille habitans! je ne réponds pas du cadastre: trois mille sept cents ans d'existence ont pu glisser dans le calcul, un zéro de plus ou de moins?

La ville a été rasée : on en voit du moins les murailles ; les monumens ont été détruits : on en voit du moins les ruines ; quant aux huit cent mille habitans , c'est ici la foi qui nous sauve : je me suis laissé dire que les historiens , les voyageurs et les poëtes avaient tous du penchant à l'exagération?

Coup d'OEIL GÉNÉRAL DES RUINES D'AGRIGENTE.

Le tableau que j'ai maintenant sous les yeux, résulte d'une de ces combinaisons rares, de l'œuvre perdurable de la nature; et de l'empreinte du temps, sur l'œuvre fragile de l'homme!

Cette vallée profonde et immense que domine le site où je suis ; ces champs où mûrissent à la fois la vigne et le blé, l'aloès et la datte, le citron et la grenade, l'olive et l'orange, la figne et le cédrat; ces prairies couvertes de fleurs et de plantes odoriférantes; ces torrens écumeux et bruyans; ces sources limpides et fraîches; ces deux montagnes sourcilleuses et rosatres qui, sur le dernier plan du tableau, s'élèvent à l'horison, et plongent leur front superbe, dans les flots d'argent et d'azur d'un ciel toujours pur et serein ; ouvrages de la nature, l'homme a parlé de leur naissance : nul ne parlera de leur fin; fermes et stables, comme elle, ils sont là sous mes yeux, tels que les ont vus et chantés Bion, Moschus, Pyndare et Théocrite! Quant aux traits ajoutés par l'homme, presqu'entièrement effacés, des fragmens de murs, de temples et de tombeaux apparaissent çà et là, chancelans sur leur base, et semblent dire au voyageur : Les ruines que tu vois, les débris que tu foules, sont ceux d'une cité célèbre : jadis Agrigente était là!

Interrogeons un peu leur grave et muette éloquence; rendons-nous compte de ce qu'ils sont; et sachons ce qu'ils ont été. TEMPLE DE CÉRÈS ET DE PROSERPINE.

J'A1 dit que la nouvelle Agrigente est située sur la pente d'une montagne qui domine le site de l'ancienne; ce dernier site n'est lui-mème, qu'une terrasse fort élevée, au-dessus du niveau de la mer ; une plate - forme d'une immense étendue, sur la surface de laquelle les ruines en question sont éparses.

En me dirigeant de la nouvelle ville, vers l'aucienne, à peine suis-je sorti de la porte dite du Pont, que la personne qui me sert ici de guide, et qui, par parenthèse, me semble fort au-dessus de ce triste métier, et l'est effectivement comme je ne tarderai pas à le dire ; que cette personne, disje, s'arrête, ainsi que moi, devant une petite fabrique moderne, qui, sous le nom de Chapelle de Saint-Blaise, recouvre entièrement aujourd'hui les ruines du fameux temple de Cérès et de Proserpine. L'antiquité du monument, dont les fondemens seuls existent, nous reporte à une époque antérieure au règne de Phalaris ; puisqu'il est prouvé par l'histoire (1), que les Agrigentins étaient réunis dans ce même temple, au moment où ce prince s'empara de la tyrannie. On prétend que ce temple était de figure carrée, et sans colonnes; dans son état actuel, l'imagination peut lui donner une forme quelconque; car tout ce qui en reste se

<sup>(1)</sup> Plin. lib. 39, cap. 9.

borne, comme je viens de le dire, à ses énormes fondemens. Au reste, il paraîtrait que l'édifice serait construit sur le penchant de la colline; car je remarque que de ce même côté, le terrain a été élevé et fortement soutenu par des blocs carrés et massifs. On aperçoit plus loin, quelques ruines bien informes d'une des portes de l'ancienne ville.

RUINES DU TEMPLE DE JUNON-LUCINE.

Tour en suivant la pente rapide qui doit me conduire vers le but, je remarquai, quoiqu'encore dans l'éloignement, les superbes ruines d'un temple qui, placé à l'extrémité orientale de la plate-forme où s'élevait l'ancienne Agrigente, avait déjà frappé mes regards, au moment où j'étais entré dans la nouvelle ville. Ici mon impatience hâte les pas de mon guide; je franchis en deux sauts l'espace; et gravissant le monticule sur lequel le monument s'élève, je me trouve bientôt devant le portique du temple de Junon-Lucine.

Ce temple est carré-long, de même que celui dont je parlerai ensuite; il était à double façade, et entièrement entouré d'un portique formé par trente-quatre colonnes d'ordre dorico-étrusque, sans bases, savoir, six à chaque façade, et onze de chaque côté. Fazzêllo (1) ne nous dit point dans quel état ce superbe monument pouvait être en-

<sup>(1)</sup> De Reb. Sic. Dec. 1 lib. 6. cap. 1.

core de son temps. Le P. Pancràzio (1), qui écrivait fort long-temps après lui, parle de scize colonnes existantes; mais sans fixer la partie du temple qu'elles décoraient encore. Aujourd'hui, à peine en compte-t-on huit surpied, à la partie latérale du nord, c'est-à-dire, à celle qui regarde la ville moderne; deux seules ornent aussi la façade orientale; tout le reste est un monceau de ruines.

Adoptant l'opinion de Fazzèllo (2), Brydone (3) n'hésite point à reconnaître ici le monument dans lequel, lors de la prise d'Agrigente par les Carthaginois, sous la conduite d'Hannon, les principaux habitans (4) se retirèrent comme en un lieu de sûreté; puis, voyant l'ennemi se disposer à enfoncer les portes du temple, y mirent volontairement le feu, aimant mieux périr au milieu des flammes, que de tomber eux-mêmes entre les mains du vainqueur. Diodore de Sicile dit positivement que le temple dans lequel les Agrigentins se retirèrent, et qu'ils livrèrent ensuite aux flammes, fut celui de Jupiter-Athabire et de Minerve (5), et non pas celui de Junon Lucine; et, d'un autre côté,

<sup>(1)</sup> Antichità di Girgenti. Tom., 2 pag. 78.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sic. Dec. I. lib. 6, cap. 1.

<sup>(3)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. 18.

<sup>(4)</sup> Fazzêllo ne cite ici qu'un des principaux habitans de la ville; un certain Gélias, homme puissamment riche, et dont j'aurai l'occasion de parler plus loin.

<sup>(5)</sup> Bib. Hist. Loc. cit.

comme l'intérieur de la nef de ce dernier temple, présente encore aujourd'hui des traces incontestables de flammes; sans décider avec Bîscari (1) et le P. Pancrazio (2) que l'événement en question se rattache à un autre temple, ne serait-il pas plus naturel de supposer ici l'existence d'une de ces fausses dénominations, si souvent échappées à la plume des antiquaires; et de ne voir enfin dans ce prétendu temple de Junon-Lucine, que le monument même dont Diodore a parlé? Cette supposition me paraît d'autant plus admissible, qu'outre que, comme je viens de le dire, toutes les pierres qui forment ou, plutôt, qui formaient la nef du temple en question, ont été évidemment exposées à l'action des flammes ; cette particularité ne sc remarque, dans aucune des parties des autres monumens d'Agrigente; et que la dénomination commune ne s'appuie elle-même, sur aucune autre autorité que celle de l'historien Fazzêllo; puisqu'il est vrai que, ni Diodore (3) ni Pline (4) ne nous disent mot de la situation précise du temple de Junon-Lucine. Le premier se borne, en effet, à une longue description du fameux tableau de la Junon de Xeuxis, comme en-

<sup>(1)</sup> Viagg. per tutte le antichità della Sicilia, cap. 13, pag. 156.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Bib. Hist. Loc. cit.

<sup>(4)</sup> Loc. cit.

core au récit, non moins long, des nudités des plus belles filles d'Agrigente; nudités dont le peintre sut habilement profiter; et l'autre, ne trouvant pas sans doute la description et l'historiette assez longues, remarque gravement, qu'en se faisant montrer tant de jolies choses, et prenant çà et là ce qu'il trouvait de mieux, l'artiste déjouait la vanité de ses modèles, dont nulle ne pouvait se flatter d'être aussi belle que la déesse.

RUINES DU TEMPLE DE LA CONCORDE.

Précisément en face de la façade occidentale du temple dit de Junon-Lucine, à environ trois cents pas de celui-ci, s'élève un autre monument généralement connu sous le nom du temple de la Concorde.

Quoique construit sur un module moins grand que les deux fameux temples de Neptune, à Ségeste, en Sicile; et de Pestum(1), dans la Grande-

<sup>(1)</sup> La longueur du temple de Ségeste, ainsi que je l'ai dit ailleurs, est de 174 pieds 2 pouces 10 lignes; sa largeur est de 70 pieds; également à double façade; il est entouré de 36 colonnes, dont 6 à chaque face; et douze de chaque côté.

Le temple de Pestum à 172 pieds 8 pouces de long, sur 73 pieds 10 pouces 8 lignes de large. Le même nombre de colonnes ornent les deux façades et les parties latérales.

Enfin le temple d'Agrigente n'a que 143 pieds 10 pouces 8 lignes de long, sur 51 pieds 4 pouces de large; 6 colonnes à chaque facade, et seulement 11 de chaque

Grèce; ce monument l'emporte sur ceux - ci par l'avantage bien précieux sans doute, d'une conservation si parfaite, qu'on doit le regarder comme le seul, qui puisse nous donner une idée bien précise et bien juste des dispositions intérieures des temples des anciens. Aucun autre monument de ce genre ne présente, en effet, cette partie intacte des temples, connue des anciens sous le nom de cella, et que nous-mêmes nous nommons nef.

En un mot, si l'on en excepte la toiture, un fragment du fronton et de la corniche, tout ici est entier, et tout semble sortir d'entre les mains de l'architecte.

Ce temple est un de ceux que les Grecs nommaient pseudo-dyptères, parce qu'en effet, nonseulement il est entouré de colonnes, mais ses deux façades en sont également ornées, et que la double entrée de sa nef est aussi décorée de deux

côté; plus 4 colonnes intérieures, à l'entrée du pronaon et du prosaïcon, ou portiques intérieurs, en tout
38 colonnes. Il est inutile d'ajouter que ces trois monumens sont du même ordre d'architecture, que j'ai
cru devoir distinguer du dorique ordinaire, par la dénomination d'ordre dorico-étrusque ou gréco-sicule;
et plus inutile encore de remarquer que, dans ce dernier ordre, les colonnes sont sans aucune base; mais il
n'est pas également oiseux de dire que, par le mot dorique, je n'entends point parler de l'ordre d'architecture venu de la Doride, en Grèce; mais bien effectivement de celle de l'Asie-Mineure, c'est-à-dire, de la
Phénicie.

autres colonnes; d'où il résulte qu'en regardant le monument de front, c'est-à-dire, de l'un ou l'autre côté de ses deux facades, chaque côté présente au regard, comme un double rang de colonnes. Sa forme, comme celle du temple de Pestum et de Ségeste, est un carré-long parfait. Sa double facade doit lui faire aussi donner le nom d'amphiprostyle. Ainsi que je l'ai dit déjà, l'une de ces deux façades regarde l'orient, et l'autre l'occident; situation particulière à tous les temples des anciens. Le péristyle qui entoure la nef est orné de six colonnes à chacune des deux façades, et de vingt - six colonnes latérales, en comptant de nouveau les colonnes des quatre angles; ces colonnes sont d'ordre dorico-étrusque (1); elles ont 16 palmes de diamètre, ou 12 pieds 5 pouces 4 lignes de circonférence; elles sont cannelées et sans base. La nef, comme je viens de le dire, est ici l'objet le plus curieux, cu égard à l'intégrité complète des parties qui la composent; elle offre, comme le péristyle, deux entrées principales, ornées de leurs doubles colonnes. Enfin la totalité de l'édifice pose sur six gradins; ce qui, joint à sa situation même, en augmente encore la beauté. Il est inutile de remarquer sans doute qu'ici, comme dans tous les autres monumens gréco-sicules, la nef et le soubassement sont formés de grandes

<sup>(1)</sup> Consultez la note précédente.

pierres carrées et massives, posées à vif les unes sur les autres, sans chaux ni ciment.

Un voyageur moderne, dont j'ai si souvent relevé les assertions et les remarques, Borch, en parlant de l'intérieur de ce même temple, dit que peu de temps avant lui (1), on y avait élevé une petite église dédiée à l'évêque saint Grégoire; puis il remarque, à cet égard, que si cette nouvelle construction défigure un peu la beauté de l'ancienne architecture, tous les amateurs de la belle antiquité doivent des vœux à ce saint, dont la protection aurait, selon Borch, conservé ce superbe temple; et que, n'était le culte qu'on lui rend ici, il en serait déjà du temple de la Concorde, comme de tous les autres monumens d'Agrigente.

De même que dans la plupart des remarques de notre voyageur, il y a du vrai et du faux, dans celle-ci: non seulement, long-temps, et non pas quelque temps avant lui, [car plus d'un siècle et demi (2) sépara les deux ciconstances], long-temps, dis-je, avant le voyage de Borch, Beâto Matteï, autre évêque de Girgênti, avait fait du temple, une église; et comme nous le verrons ensuite, bien loin d'avoir eu pour but, la conservation du monument même, il l'avait dégradé, au contraire, de la manière la plus barbare; mais

<sup>(1)</sup> Borch. Loc. cit. Lett. 13, pag. 24 et suiv.

<sup>(2)</sup> Savoir, de l'au 1620 à l'an 1777.

dès le commencement du quinzième siècle, le saint évêque de Borch était déjà en possession du malheureux temple d'Agrigente (1); déjà il avait élevé l'autel contre l'autel; et l'ancien avait fait place au nouveau, sans que la métamorphose parût avoir servi en rien à la conservation de l'édifice même; puisque, dès l'an 1540, l'historien en question remarquait, au sujet des monumens de cette ville, que, de son temps même, il n'y en avait aucun qui fût parfaitement intègre ; que dès lors, tout tombait en ruines, et était couché sur la terre : destruction, ajoute-t-il, qui doit être bien moins attribuée à l'effet des ans, qu'à l'insouciance de nos ancêtres, qui laissèrent dégrader ainsi une foule de monumens, qu'un peu de soins et de dépense eussent facilement conservés.

J'ai dit que, c'est à Beâtô Matteï, évêque de Girgênti, que les arts peuvent s'en prendre de la dégradation du monument en question. En effet, l'an 1620, renchérissant sur ses prédécesseurs, en zèle et en mauvais goût, non-seulement le pieux évêque trouva bon d'abattre entièrement l'autel du temple antique; mais la construction de la nef, qui, selon l'usage des anciens, dérobait aux regards tout l'intérieur du temple; cette construction, disje, lui paraissant opposer un obstacle aux prières des nouveaux fidèles, et à la vue des nouveaux mys-

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6. cap. 1.

tères; notre pieux barbare ne trouva rien de mieux que d'ouvrir six espèces de portes dans les parties latérales de l'ancienne nef; et, de plus, de creuser à coup de pic, à la gauche du pronaon, c'est-à-dire, de l'entrée orientale du temple, une espèce de niche informe, pour y établir un second autel; idée vraiment étrange, et d'autant plus remarquable, que ce nouvel autel obstrua entièrement un des deux escaliers latéraux qui menaient au-dessus du temple, et dont je parlerai plus bas.

De cette première dégradation, je veux dire, des six portes ouvertes de chaque côté de la nef, est nécessairement résulté l'effet le plus contraire à l'effet primitif, et à l'usage du monument même. Cette dégradation gratuite, et bien digne en effet des peuples les plus barbares, avait échappé jusqu'ici aux antiquaires et aux voyageurs; ou plutôt, les uns et les autres l'ont tout bonnement rejetée, sur le compte de l'ancien architecte (1). Borch et Brydone n'entrent dans aucun détail; et ne parlent pas même de l'existence des portes en question.

Des deux côtés de l'entrée orientale de la nef, étaient jadis deux petits escaliers, qui conduisaient au haut du temple; celui de la gauche fut entièrement fermé, à l'époque de la construction de l'autel, dont j'ai déjà parlé; celui de la droite existe, jusqu'à nouvel ordre; les marches en sont formées par des pierres énormes, attenantes au mur même

<sup>(1)</sup> Voy. Pancrâzio, Bîscari, Nibby, et les autres.

de la nef, et comme creusées dans celui-ci. Les dégradations qu'on y remarque, ne sauraient être l'effet du temps, car le temps ne peut avoir prise, sur une construction de ce genre; et tant que le corps du monument existe, ces mêmes parties doivent nécessairement exister. Au reste, dans son état actuel, ce temple est un des plus beaux que que j'aie vus. Il est enfin rendu à sa simplicité primitive; aucun saint n'y a son autel, aucun prêtre n'ose plus y toucher. Au-dessus de l'architrave oriental, se lit encore la fameuse inscription, que j'ai lue, sur le temple de Ségeste:

## FERDINANDI REGIS AUGVSTISSIMI PRO-VIDENTIA RESTITVIT ANNO MDCCLXXXVIII.

Je n'ajouterai rien aux remarques que j'ai précédemment faites (1), à l'égard de cette inscription; là, comme ici, j'applaudis fort à la prévoyance en question; mais ici comme là, l'acte qu'on en prend, m'étonne; car, outre que cette prévoyance me paraît être passablement tardive, je suis encore à en chercher l'effet? Aussi long-temps que, dans chaque partie du temple, l'observateur le plus inattentif ne remarquera, comme moi, que réparations à-demi faites, que fissures à boucher, que colonnes à soutenir, et que corniches à étayer; je ne saurai m'empêcher de soutenir mon premier dire; et,

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. 1. pag. 147.

tant qu'il restera à faire, je dirai que tout n'est pas fait?

Quant au nom même de ce temple, les savans ne s'accordent point entr'eux : les uns, avec d'Orville, en font un monument consacré à Cérès; les autres, avec Fazzello, un temple dédié à la Concorde des Agrigentins. Ce dernier historien fonde son opinion(1) sur la découveert qui fut faite, long-temps avant lui, de l'inscription suivante :

# CONCORDIAEAGRIGENTINORVM SACRVM RESPVBLICA LILIBETANORVM DEDICANTIBVS M. ATTERIO CANDIDO PROC. ET L. CORNELIO MAR CELLO Q. PR. P.

C'est-à-dire: Temple de la Concorde des Agrigentins, érigé par la république des Lilibéens, dédié par Marcus Atterius Candidus, Proconsul, et par Lucius Cornelius Marcellus, cinquième [du nom], Propréteur.

Cette inscription prouve bien en effet, qu'il exista, dans Agrigente, un temple dédié à la Concorde; mais elle ne prouve point que ce temple fût celui dont il est ici question; et d'un autre côté, outre que les caractères et l'inscription même, sont d'un module beaucoup trop petit, pour avoir jamais pu servir au monument aujourd'hui

<sup>(1)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6, cap. 1.

existant; il resterait encore à expliquer et à concevoir, par quel étrange violation du goût et des convenances, le proconsul et le propréteur romains auraient pu colloquer une inscription latine, à l'entrée d'un monument grec?

L'existence de cette inscription ne prouve donc rien, en esset, quant à l'identité du temple; on pourrait en conclurc, au contraire, que celui-ci n'est point le monument dédié à la Concorde des Agrigentins; à moins de supposer l'existence de deux temples semblables, dans une seule et même ville; supposition, qu'il serait très-aisé d'appuyer, sur une foule d'autres exemples; mais, de conclure avec un critique moderne que, du silence que Diodore a gardé sur ce même temple, il résultat nécessairement, que le monument est trèspostérieur à tous les autres ; et qu'en dépit du type de son architecture, type qui, comme je l'ai remarqué moi-même ailleurs, est le caractère exclusif et constant de tous les monumens qui se rattachent à la naissance de l'art; il fallût en conclure, dis-je, qu'il ne fut construit qu'après la seconde guerre punique, c'est-à-dire, seulement deux cent douze ans avant notre ère, époque où toute la Sicile tomba au pouvoir des Romains, et où l'art s'éclipsa avec elle; et cela, par la seule raison, que, s'il eût existé avant cette même époque, il aurait eu le sort de tous les autres temples, dont parle Diodore (1), c'est-à-dire, qu'il aurait été, ou tout-à-

<sup>(1)</sup> Bib. Hist. Loc. cit.

fait détruit, ou à demi dévoré par les flammes, comme le dit l'historien de Sicile, de tous ceux qu'il ne décrit pas; je conviens que ce raisonnement est fort loin de lever tous mes doutes; et voici sur quoi ils se fondent : Diodore écrivait environ cinquante ans avant notre ère, cent soixante-deux ans, après l'époque à laquelle notre critique prétendrait rattacher l'érection de ce temple; qui l'a donc empêché d'en parler? S'il fut construit après sa mort, pourquoi donc Vitruve, Tite-Live, Velleïus Paterculus, Silius Italicus, les deux Pline, Plutarque, Florus, Aulugelle, Athénée, Élien, Eusèbe, Ammien Marcellin, Orose et quelques autres, fort postérieurs à l'époque présumée, ontils gardé le même silence? Et de ce qu'aucun d'eux n'en dit mot, faudrait-il donc, par suite d'un raisonnement semblable, attribuer le temple en question à quelque artiste lombard, ou à quelque prince sarrasin? Si les vides qu'on rencontre à tout pas dans l'histoire, pouvaient donner du poids à des systèmes si peu fondés, il faudrait renoucer à la lire, et se déterminer à douter de ce que l'on voit! Il en est du silence de Diodore, à l'égard du temple en question, comme de celui de ce même historien, quant à la fameuse grotte parlante de Syracuse (1); et comme celui d'une foule d'autres auteurs, sur une foule d'autres monumens, dont l'existence actuelle suffit pour nous montrer le

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 96.

style; et dont le style suffit pour nous apprendre la date? Si je connaissais, en effet, un seul monument des Romains, qui eût la moindre ressemblance de style, avec ceux de l'époque en question, j'abandonnerais moi-même le temple d'Agrigente aux destructeurs de cette ville, et voire même, aux Vandales et aux Goths.

### TEMPLE D'HERCULE.

A une distance égale de celle qui sépare les deux premiers temples, dont je viens de parler, c'est-àdire, à environ trois cents pas au delà, et toujours du côté du couchant, au milieu d'un monceau de décombres, une seule colonne, encore debout, m'est donnée, par mon guide, comme par tous nos auteurs, pour le dernier débris d'un des temples les plus beaux, les plus riches et les plus célèbres dans l'histoire de cette malheureuse ville : je veux dire le temple d'Hercule, celui-là même que Verrès tenta de dépouiller; que Cicéron fit sortir pour nous de ses cendres. C'était-là qu'on admirait, en effet, la fameuse statue d'Hercule, dont l'orateur romain nous découvre suffisamment le prix, en remarquant que ce morceau surpassait en beauté tout ce qu'il avait vu dans ce genre (1). Ne trouvant rien à dire sur les restes du monument même, ie ne puis me refuser au désir de rapporter ici le passage où Cicéron décrit l'infâme tentative de Verrès, et la noble résistance qui la fit entière-

<sup>(1)</sup> Cicer. In Verr., lib. 4.

ment échouer; mais n'ayant en ce moment sous les yeux aucune espèce de traduction du plaidoyer célèbre, le lecteur voudra bien excuser la faiblesse de ma propre version.

« Le temple d'Hercule, dit Cicéron (1), est situé, dans la ville d'Agrigente, à peu de distance du Forum. Verrès envoie, pendant la nuit, et sous la conduite de Temachride, une troupe de soldats vers ce temple. Au bruit de leur arrivée et au cliquetis des armes, les gardiens du temple commencent à pousser de grands eris ; ils se préparent à la défense; maltraités et blessés par les soldats de Verrès, ils sont réduits à prendre la fuite. Alors, les soldats forcent les portes du temple, se jettent dans l'intérieur; et, s'attrouppant autour de la statue d'Hercule, tentent de la soulever, pour l'emporter avec eux. Cependant, le bruit de cette sacrilège entreprise se répand dans la ville; réveillés en sursaut, tous les citoyens, vieux ou jeunes, se saisissent de toutes les armes qu'ils trouvent, comme de tout ce qui peut leur en tenir lieu. En un moment, toute la ville rassemblée, vole à la défense du temple; celui-ci était situé près des murs de la ville, qui regardent la mer; le peuple fond sur les soldats de Verrès; les force à reculer, et finit par les mettre en fuite. »

Fazzêllo, qui rapporte aussi ce passage, ajoute ici, avec sa bonhomie ordinaire que, c'est ainsi

<sup>(1)</sup> Cicer. In Verr., lib. 4.

que les habitans d'Agrigente défendirent Hercule. qu'ils prenaient faussement pour un dieu. Une remarque un peu moins inutile, c'est celle où notre historien s'appuie sur ce passage, pour fixer la véritable situation du temple : à la vérité, Cicéron, comme on vient de le voir, dit bien que ce temple était situé non loin des murs de la ville qui regardent la mer; et non loin aussi du Forum; mais, s'il est vrai de dire, que cette situation est également celle de toutes les ruines, qui couvrent aujourd'hui l'ancien sol d'Agrigente; et si, d'un autre côté, il n'existe plus aujourd'hui la plus légère trace du Forum, je ne vois pas ce qu'on peut en conclure en faveur de l'opinion, qui nous donne les ruines en question, comme celles du temple d'Hercule? Dans l'intervalle qui sépare ces misérables ruines, du beau temple dit de la Concorde, la route que je viens de suivre longe constamment les anciens murs de la ville; murs, que l'on a ici sur la gauche extérieure. Quant aux murs intérieurs, c'està-dire, ceux qui divisaient la ville en cinq parties différentes, dont chacune, comme Syracuse, avait le titre de cité, il n'en reste plus la moindre trace, ou du moins, si leurs fondemens subsistent, ils sont sans doute à plusieurs pieds sous terre. Ces cinq villes, se nommaient Agrigente, Acragas, Rupicatema, Néapolis et Camica. Une porte que l'on dit avoir été celle de cette dernière partie d'Agrigente, et dont je parlerai plus loin, est aujourd'hui tout ce qui reste de ces mêmes villes.

# Anciens murs et tombeaux d'Agrigente.

S'IL faut s'en rapporter au dire de Diodore (1). les murs extérieurs d'Agrigente, n'auraient pas eu moins de cent cinq pieds d'élévation, sur soixante et dix stades de circuit, environ trois lieues de France. Dans leur état actuel, les parties les mieux conservées, n'ont pas dix pieds de haut. La plupart de ces murs étaient taillés, à leur base, dans le rocher, ainsi que la ville même; ils offrent encore à l'œil une telle solidité, qu'on s'étonne que le temps et la main des hommes aient été assez forts, pour parvenir à les renverser. Ici, on est frappé d'admiration et de respect, en parcourant des yeux ces débris vénérables; ces murs, qui après avoir été baignés du sang de leurs défenseurs, en ont si long-temps conservé les nobles dépouilles.

La superstition de ces anciens peuples, a dit un voyageur moderne (2), et le profond respect qu'ils avaient pour le vrai courage, une des principales vertus de leurs héros; les déterminèrent à établir un usage flatteur pour la vraie gloire, et si propre à en inspirer le goût; que tous ceux qui par leurs belles actions, auraient bien mérité de

<sup>(2)</sup> Bib. Hist. Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Borch. Loc. cit. Lett. 13, pag. 19 et suiv.

la patrie, seraient enterrés, après leur mort, dans le sein de ces épaisses murailles; afin que leurs ombres valeureuses, voltigeant alentour de l'enceinte de la ville, effrayassent l'ennemi, et servissent encore au delà du trépas, de défenseurs à la république. Utiles et sages préjugés, ajoute le même auteur, que la mollesse de nos mœurs nous fait regarder comme puérils et ridicules; mais auxquels sont dus ces actes prodigieux de valeur d'une foule de héros, que l'amour patriotique enflammait; que la reconnaissance de leur patrie a déifiés; et dont les noms transmis jusqu'à nous, excitent encore notre admiration, quoique nous ne les imitions plus (1). Dans les pans de ces murs, qui subsistent encore, on voit, continue notre auteur, les niches destinées à cet usage; et dans celles qu'on découvre tous les jours, on trouve quelquefois des débris de têtes ou d'autres parties du corps humain qui, ayant été préservées du coutact immédiat de l'air, présentent encore une apparence de consistance; mais le moindre souffle les réduit en poussière.

<sup>(1)</sup> Borch était Polonais et n'était pas devin; il écrivait à une époque fort antérieure à celle de nos grands fastes militaires : on peut lui pardonner ce petit trait de satire, qui pouvait être juste de son temps, mais qui le serait fort peu du nôtre.

#### TEMPLE DE JUPITER OLYMPIEN.

La situation des ruines, connues sous le nom du temple de Jupiter Olympien, semble parfaitement d'accord avec le détail que nous a laissé Cicéron; ces ruines sont situées, en effet, à très-peu de distance de celles du prétendu temple d'Hercule; et l'orateur romain nous dit (1) que les deux monumens n'étaient séparés l'un de l'autre, que par la voie qui menait au Forum.

Conformément à l'engagement que j'ai pris, dans les premières pages de ce livre, de ne parler que de choses actuellement existantes; je ne dirai qu'un mot de ce célèbre monument, qui détruit en partie, même avant d'être entièrement achevé (2), s'écroula en entier, le 9 décembre de l'an 1401 de notre ère (3); et sans une circonstance favorable, dont je parlerai plus loin, ne présenterait plus aujourd'hui qu'un énorme amas de décombres. L'événement de 1401, échappa sans doute à Brydone, puisqu'il est vrai, qu'il ditpositivement, qu'en 1770, le temple en question, tombait encore en ruines ()?

On ignore la date précise de la construction de

<sup>(1)</sup> Cic. In Verr.

<sup>(2)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 13, cap. 9.

<sup>(3)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sicul. Dec. I, lib. 6, cap. 1.

<sup>(4)</sup> Brydone. Loc. cit. Lett. 18.

ce temple, le plus vaste et le plus magnifique, non-sculement de tous les monumens de Sicile, mais, peut-être, de toute l'ancienne Grèce. Les calculs les plus probables (1) rattachent sa fondation à l'an 416 avant notre ère, c'est-à-dire, dans la 90°. olympiade, environ vingt-quatre ans après la construction du fameux temple de ce même nom, à Olympie. Diodore (2) fixe l'interruption de la construction de ce monument, à la troisième année de la 93°. olympiade, environ quinze ans après la première entreprise. J'ai précédemment indiqué l'époque de sa destruction. Selon le même auteur, ce temple avait trois cent quarante pieds de long sur soixante pieds de large (3); sa hauteur, sans y comprendre les gradins, était de cent vingt pieds. Contre toutes les règles ordinaires, qui entourent tous les monumens de ce genre, soit de colonnes, soit de murs, le temple de Jupiter Olympien, à Agrigente, offrait et l'un et l'autre genre de construction (4): ses énormes colonnes, arrondies en

<sup>(1)</sup> Haüs. Sagg. sul Tempio et la statua di Giove, in Olimpia. Palermo 1814.

<sup>(2)</sup> Bib. Hist. Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Les mesures récemment prises ont fait reconnaître ici une légère inexactitude dans le texte de Diodore; la largeur du monument est de quelques pieds au dessus de celle qu'il lui donne.

<sup>(4)</sup> Ce genre de construction était connu des Grecs, sous le nom de pseudoperipteron.

dehors, et carrées en dedans, étaient enclavées dans les murs dont le temple était entouré. Conformément au rapport de Diodore, les fragmens de ces colonnes n'ont pas moins de vingt pieds de circonférence. Ces colonnes sont cannelées, depuis le chapiteau, jusqu'à la hauteur de 3 pieds 1 pouce du dernier des cinq gradins qui leur tient lieu de base; ces cannelures sont au nombre de onze, sur chaque face de la colonne; elles ont plus de 1 pied 6 pouces 8 lignes de largeur à leur base, et plus d'un demi-pied de profondeur; d'où il résulte que ce n'est pas sans fondement que Diodore remarque qu'elles pourraient contenir le corps d'un homme : j'en fis l'expérience sur la personne qui me servait de guide et sur moi-même; une fois établis dans cette étrange niche, non-seulement nous v trouvions tout l'espace nécessaire, mais, en nous regardant de côté, il nous était impossible de nous apercevoir l'un l'autre. Les deux portiques étaient d'une élévation et d'une beauté extraordinaires; sur celui du levant était sculptée en relief la guerre des Géans contre les Dieux ; sur celui du couchant, le sac de Troie. Le sujet du bas-relief principal, et surtout les proportions colossales de toutes les parties de l'édifice ont fait donner longtemps à ces vénérables ruines, le surnom de Palais des Géans.

# Excavation du Temple de Jupiter Olympien.

J'AI dit que le peu qui restait sur pied de ce monument célèbre s'écroula tout à coup le 9 décembre 1401; et, depuis cette époque, jusqu'en 1801, c'est-à-dire, après quatre cents ans de l'incurie la plus inexplicable, de la part des agens du gouvernement napolitain, et notamment des divers intendans généraux des antiquités de Sicile [ car, contre toute apparence, ces malheureuses richesses ont un conservateur ad hoc!]; ce n'est, dis-je, qu'à cette dernière époque que, par bonheur pour l'art, l'auteur de la dissertation que j'ai citée plus haut, M. le marquis Haüs, précepteur de S. A. R. le prince héréditaire, se trouvant par hasard sur les lieux, fut frappé de l'état d'abandon et de dépérissement, où, depuis tant de siècles, gisaient encore alors de si nobles ruines. En contemplant ces blocs énormes, ces fragmens de colonnes gigantesques, ces corniches colossales, ces débris d'architraves, de frontons et de chapiteaux confusément renversés l'un sur l'autre, et tous à demiengloutis dans la terre qu'ils avaient creusée sous leur chute, ou, recouverts entièrement par le sol amoncelé sur eux; le savant voyageur éprouva, comme il le fait assez entendre, cette espèce de surprise et de peine, précurseurs de l'indignation naturelle, à l'aspect d'un tableau digne des siècles

les plus barbares. Ces ruines, ou plutôt ces décombres, commandaient le respect : dans leur avilissement même, ils semblaient primer encore sur tout ce qui les entourait, et, toutesois, leurs proportions colossales prouvaient seules qu'ils avaient appartenu à l'un des plus grands monumens de la terre! Tel était donc l'état de ces ruines, quand M. le marquis Haüs concut le noble projet de les retirer de l'oubli ; de déblayer et d'excaver toute la superficie du site de l'ancien temple; et, enfin, de réparer, autant qu'il était possible, l'effet du temps, des guerres, et de l'insouciance de vingt rois. Il s'adressa, à cet esset, à la personne, qui, par goût et par devoir, aurait dù être le premier à exécuter l'entreprise; je veux parler de monseigneur Don Alphonse Aïrôldi, alors grand - aumônier de la couronne, et, de plus, intendant des antiquités sicules, pour le val Mazzàra. Le nom et le caractère du requérant ne nuisirent pas sans doute au succès de la requête; et au bout d'une année de soins et de démarches, le savant voyageur parvint à obtenir du prince, la faveur singulière d'enrichir la Sicile d'une de ses plus nobles ruines; et de faire enfin, pour le pays et pour le prince, ce que le prince eût dû faire, depuis long-temps, pour le pays et pour lui! La direction générale de cette belle et utile entreprise, fut heureusement confiée à un savant avocat de Girgenti, Don Joseph Loprèsti, homme profondément versé dans la science des antiquités, et particulièrement dans tout ce qui tient aux anciens monumens de sa patrie. Le résultat de l'entreprise est en ce moment sous mes yeux. Sur ce sol, où, en 1801, on ne voyait encore qu'un amas informe de pierres, on reconnaît aujourd'hui la totalité du site de l'édifice, dont les fondemens ont été suffisamment dégagés, pour donner à l'observateur une idée de la disposition générale, soit intérieure, soit extérieure, de ce célèbre monument, dont le plan iconographique est joint à la dissertation (1) de M. le marquis Haüs. J'ignore quelle espèce de récompense méritait, de la part du gouvernement, à M. l'avocat Loprêsti, le succès complet de l'entreprise; mais ce que je sais bien, ce que je tiens d'un de ses fils, c'est que, depuis environ dix-sept aus, cette récompense se laisse encore attendre ; c'est que ce digne magistrat a épuisé ici une partie de sa faible fortune; que son grand âge ne lui permet plus d'exercer son ancien état; que, chargé d'une nombreuse famille, il a toujours sollicité en vain la place de directeur des antiquités d'Agrigente; place qui lui appartenait de droit ; qu'aussi vainement encore, il a demandé de l'emploi pour ses trois fils; et qu'enfin, cette famille respectable, dont les lumières, la probité et les services, ne sont encore payés que par l'estime publique, est dans une situation qui touche

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 276, note 1.

de si près à l'absolu dénûment, que le second de ces trois enfans en est réduit à guider les pas du voyageur, au milieu des ruines, dont la découverte récente est due aux talens, aux dépenses, et aux peines de son malheureux père! Don Sévère Loprêsti, jeune homme aussi instruit qu'aimable, est effectivement le guide qui veut bien m'accompagner moi-même; et c'est à ses lumières, comme à sa grande connaissance des lieux, que je suis redevable d'une foule de remarques et de détails, qui m'auraient échappé peut-être, sans le secours que j'en ai tiré.

#### TOMBEAU DE THÉRON.

REVENANT un peu sur nos pas, vers les ruines du temple dit d'Hercule, et nous dirigeant ici du côté de la mer, nous parvenons au pied d'un monument, dont le nom et l'usage sont encore plus douteux, que ceux de tous les autres.

Ne trouvant que peu de chose à ajouter à la description qu'un voyageur moderne a faite de ce même monument, je la rapporterai ici telle que je la trouve dans son livre.

Tandis que tous les temples de cette ville, dit Borch (1), suivent uniformément l'ordre dorique (2), ce monument est décoré par l'ordre io-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. 13, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Dorico-étrusque, ou gréco-sicule.

nique, et, qui plus est, couronné par un attique en balustrade. L'étranglement de l'étage supérieur, et la direction de la fenêtre (1), font voir que cet édifice fut bâti en forme de pyramide ou d'obélisque; mais le temps ou quelque main ignorante a abattu une partie du monument, et il n'en reste que deux étages. Le premier, élevé sur un rez-de-chanssée en gradins, qui forme à présent une eave, car les terres l'ont couvert, est bâti en pierres de taille unies à la rustique; le second est orné de pilastres ioniques (2), surmontés, comme je l'ai dit plus haut, d'un bel attique en balustrade. Dans des temps de barbarie et d'ignorance, on l'a revêtu en dedans de terre glaise, et on en a fait un colombier. Grâce à ce noble emploi, les deux premiers étages sont encore entiers.

J'ajouterai moi-même à ces détails de Borch, que le premier étage est sans aucune espèce d'ornement, si ce n'est une corniche extrêmement élégante, et d'un excellent style. Chaque angle du second étage est orné, non pas de pilastres, comme dit l'auteur cité, mais de légères colonnes ioniques cannelées. Sur chacune des quatre façades, mais à des distances inégales [ particularité omise par Borch, Biscari, Brydone, Nibby et les autres];

<sup>(1)</sup> C'est des fenétres qu'il fallait dire; car le monument en a une à chaque face.

<sup>(2)</sup> Ceci est inexact, comme on le verra, par mes propres remarques.

sur chacune de ces facades, dis-je, est une espèce de fenêtre, ou plutôt une petite porte feinte, qui pourrait bien aussi n'avoir été qu'une niche, destinée, soit à contenir une statue ou un vase, ou qui peut-être même, ne fut qu'un ornement accessoire? Au-dessus, s'élève une frise ornée de six triglyphes; la corniche a entièrement disparu. Dans l'intérieur de ce second étage, on prétend (1) qu'il existe une petite salle : le fait peut être vrai; mais il n'est plus vérifiable; car, si cette salle existe, elle eut vraisemblablement une entrée, et celle-ci n'existe plus elle-même. Du temps de Biscari, on y entrait encore, selon lui (2), par une ouverture artificielle; mais j'ai cherché vainement celle-ci; et je serais assez tenté de croire que notre prince voyageur aura confondu ici un étage avec l'autre; et que l'ouverture et la salle qu'il colloque au second, n'est autre que l'ouverture et la salle du premier étage? Cette supposition me parait d'autant plus probable, que les mesures par moi prises sur les lieux, ont amené le nième résultat, quant à la forme et à l'étendue de cette même salle, qui est effectivement carrée, et qui a environ 7 pieds 9 p. 4 lig. de tout sens; rapport, qui, par suite de la forme pyramidale du monument, ne pourrait exister, sans doute, entre la salle du

<sup>(1)</sup> Biscari. Loc. cit. Cap. 13, pag. 170.

<sup>(2)</sup> Id., ibid.

premier étage, et la prétendue salle du second? Brydone, qui, en fait de nouvelles découvertes, avait vraiment des yeux de lynx, et qui, sur la foi des anciens, voyait des choses que personne n'a vues depuis lui; Brydone, dis-je, affirme que ce monument répond parfaitement encore à la description que Polybe en a faite. Je n'ai pas en ce moment sous les yeux l'ouvrage en question, et ne puis bien juger de cette étrange similitude; mais, quant à l'existence des inscriptions trop effacées, selon Brydone (1), pour qu'il ait pu les lire; cet auteur aurait bien dû nous apprendre dans quelle partie de l'édifice, ces mêmes inscriptions pouvaient être vues de son temps? Borch, qui était sur les lieux quelques années seulement après lui, ne paraît pas en avoir eu connaissance; et moimême je les ai cherchées en vain.

Quel nom et quel usage donner à l'édifice? Telle est la question qui, depuis fort long-temps, occupe les érudits. Fazzêllo est le seul qui n'ait point pris de part à cette guerre littéraire; l'historieu de Sicile se tait même sur le monument. Diodore (1), fort long-temps avant lui, parle d'un tombeau magnifique, élevé à Théron, par les Agrigentins; tombeau, qui aurait, selon lui, partagé le sort de tous les autres, détruits par ordre d'Hamilcar, à l'époque du sac d'Agrigente, par les Carthaginois, si, au

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. 13.

<sup>(2)</sup> Bib. Hist. lib. 13, cap. q.

moment de la profanation générale, la foudre n'eût frappé le tombeau en question; et si cet événement n'eût empêché les soldats effrayés, d'en poursuivre la démolition? Ce tombeau fut donc du petit nombre de ceux qui furent alors épargnés ; c'est aussi le mieux conservé; celui qui est situé dans le lieu le plus éminent; il n'en fallait pas tant, sans doute, pour lui valoir l'honneur d'avoir renfermé les cendres de Théron! et si l'on en excepte peut-être Brydone et Borch, qui n'hésitèrent pas à reconnaître ici, le tombeau frappé par la foudre, cette opinion prévalut, jusqu'au temps de d'Orville (1), qui, d'un seul trait de plume, renversant tout l'échafaudage, découvrit le tombeau d'un cheval, dans le prétendu tombeau d'un tyran!

Je fais grâce au lecteur de tous les faits et de toutes les citations que le savant Hollandais met en avant, à l'appui de son système; il lui suffira de savoir que les bases de ce nouveau système sont, 1°. la non-existence d'aucune trace de la foudre en question, sur le monument actuel; 2°. le peu d'identité de l'édifice avec celui dont parle Diodore, quant à la grandeur et à la magnificence du tombeau; 3°. la forme carrée de la salle, dont il a été parlé plus haut; forme qui, selon notre auteur, aurait été peu convenable à l'usage

<sup>(1)</sup> Sicul. Tom. II, cap. 5, pag. 95.

qu'on lai attribue, c'est-à-dire, à recevoir un corps humain; 4°. enfin, la passion bien prouvée des anciens habitans d'Agrigente, pour les chevaux; et l'usage plus constaté encore, où ils étaient de leur élever des tombeaux; et de là Pyndare, Thymée, Strabon, Diodore, Virgile et Pline mis à contribution, et passant tout entier dans le livre!

Dieu me garde d'avoir à lutter contre un de ces savans cuirassés de latin et de grec; espèce de sibylles pédantesques, qui, pour se faire mieux entendre, divaguent librement dans une langueque les autres n'entendent pas, et qu'ils entendent fort peu eux-mêmes! Je me bornerai donc à répondre au primò du savant Hollandais, que, dans l'état de dégradation actuelle du monument en question, il serait difficile, pour ne rien dire de plus, d'y découvrir la moindre trace du coup de foudre de Diodore; puisqu'il est vrai de dire, que l'étage supérieur, celui-là même qui, selon toute apparence, aurait été la première, sinon même, la seule partie atteinte; que cet étage, dis-je, est entièrement abattu. Je réponds à son secundò, que cette dégradation, qui ne se fait pas moins remarquer dans le reste de l'édifice, dépouillé anjourd'hui des marbres ou autres ornemens qui pouvaient en orner et l'extérieur et le dedaus, ne nous permet plus de juger de son ancienne magnificence; et que les ruines, dont il est entouré, les débris de colonnes, de chapiteaux, de frises, et

les restes bien évidens des autres fondemens qui existent alentour, sont autant de témoins muets, qui feraient supposer, peut-être, que le peu qui reste sur pied, n'est qu'une simple partie d'un tout bien plus considérable? Je réponds à son tertiò, que je ne conçois rien à l'étrange objection qu'il renferme; que la forme de la salle en question, ne me paraît nullement contraire à l'usage qu'on lui suppose; que les tombeaux des anciens variaient de genre et de forme; qu'un espace de dix palmes carré, peut tout aussi bien contenir le cadavre d'un homme, que celui d'un cheval; et, pour m'épargner une foule d'exemples inutiles, je me borne à citer ici, la prétendue tombe de Virgile à Naples, tombe, qui offre un carré parfait, et qui a la même dimension que celui dont je parle? Enfin, au quartò du savant, je réponds que les preuves qu'il apporte, et de l'amour des Agrigentins pour leurs chevaux, et des monumens qu'ils élevaient à leur mémoire, me prouvent en effet, l'érudition du critique, mais ne me prouvent pas que l'édifice que j'ai sous les yeux, soit plutôt le tombeau d'un cheval que d'un homme?

Mais à quoi bon ressasser tant de livres et de faits, pour expliquer, ce que la seule vue du monument explique! Si ce qui reste de ce tombeau, suffit pour prouver, que celui-ci appartient à une époque fort postérieure, sans nul doute, et à la mort de Théron, et aux honneurs rendus

à sa mémoire, et aux faits historiques en question, je veux dire aux tombeaux élevés à des chevaux, par les habitans d'Agrigente; il me semble que les deux systèmes seront également faux, également ruinés? J'ai des yeux, et je m'en sers encore : après avoir parcouru la Sicile en tout sens; après avoir observé tous les monumens antérieurs à la dernière invasion des Romains, je veux dire à la prise de Syracuse; je n'en vois pas un seul qui, soit dans son ensemble, soit dans aucune de ses parties, me présente, en esset, le genre de construction que j'ai maintenant sous les yeux; tous ces mêmes monumens sont de cette espèce d'ordre, communément nommé dorique; et que j'ai distingué moi-même, par le nom de dorico-étrusque, ou gréco-sicule; le monument en question m'offre, au contraire, l'ordre ionique; d'où je me crois autorisé à conclure, que ce monument est d'une date postérieure à celles de tous ceux que j'ai vus; et que, conséquemment, ce n'a pu être le tombeau, ni de l'ancien tyran d'Agrigente, ni d'aucun des chevaux dont Diodore a parlé? Quant à ce qu'il fut en effet, j'abandonne volontiers aux d'Orviles futurs, le plaisir de rèver, après lui.

Ici finit, pour l'observateur, le plus grand intérêt de la course; le petit nombre d'objets à voir encore, sont plus intéressans dans les livres, que sur les lieux mêmes; dans ce nombre je placerai les ruines d'un prétendu temple d'Esculape; celles

du temple de Castor et Pollux; d'un bain antique, d'une salle souterraine, vulgairement connue ici sous la dénomination ridicule d'Oratoire de Phalaris; un peu plus loin, du côté opposé à la mer, et à plusieurs pieds sous terre, deux autres petites salles voûtées; plus loin encore, sur la route qui ramène à la nouvelle ville, quelques ruines un peu plus intéressantes, d'un ancien édifice, dont le nom et l'usage sont tombés dans l'oubli, et où je remarque une ou deux chambres, dont les unes sont ornées de mosaïque, aux trois quarts dégradées et rongées par l'humidité et le temps; à la gauche de la porte de Girgenti, porte qui est la même que celle par où nous sommes d'abord sortis, après avoir gagné une autre entrée de la ville, vers l'église de Saint-Étienne, j'aperçois, pour dernier objet curieux, quelques énormes pierres entassées l'une sur l'autre, et qui, depuis long-temps, m'avaient été annoncées comme la célèbre porte de la célèbre Camica, l'une des cinq villes de l'ancienne Agrigente: enfin, me voici de retour dans la nouvelle ville: presqu'aussi fatigué que moi, le lecteur n'aspire sans doute qu'au repos; et j'en ai presque autant besoin que lui.

Hospitalité des agrigentins anciens et modernes.

Des questions que j'avais faites à Don Sévère (1), comme des renseignemens qu'il avait bien voulu me donner sur les plaisirs et la société des nouveaux habitans d'Agrigente, il était résulté la triste et douloureuse certitude, que les premiers se bornaient à se promener de long en large dans la principale rue de la ville, et que, quant à la seconde, elle n'était pas même connue ici de nom.

Je me sentais assez peu disposé à tenter cette double épreuve, en augmentant le nombre d'une vingtaine de princes et d'autant de marquis, qui, bâillant de toutes les puissances de leur âme, passaient et repassaient sans cesse sous la fenêtre de ma chambre, ou plutôt d'une énorme salle, sans meubles, sans rideaux et sans chaises, dont, vu la petitesse de la mienne, j'avais fait ma salle à manger. De toutes les misères de ce monde, je n'en sais pas de pire que celle de dîner seul, face à face avec l'homme qui vous sert; on dirait que chaque morceau passe, alors, de votre assiette dans ses yeux, et de ses yeux dans votre bouche? ce fut donc de bien bon cœur, que j'invitai mon aimable guide à rester avec moi; et aussi franchement encore, que je lui sus bon gré d'accepter ma proposition.

Il était tard quand nous nous mîmes à table :

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 281.

le dîner nous avait paru long, parce qu'il avait été mauvais; et toutefois la bouteille de Marsalla (1) était vide, qu'il nous restait encore bien des heures à passer.

Que pensez-vous, monsieur, me dit tout à coup Don Sévère, au moment où l'on venait de nous porter un flacon de Syracuse; que pensez-vous des plaisirs, et du luxe de la nouvelle Agrigente? Quant au luxe, lui répondis-je, je ne sais trop que vous en dire; son absence même me peinerait assez peu; mais j'y vois un ciel sans nuages, j'y respire un air salubre et pur; j'y bois d'excellens vins; j'y trouve un hôte aimable : c'en est assez pour ses plaisirs. Ici, Don Sévère me salua; puis, il remarqua, qu'en fait de questions de ce genre, un Francais a toujours en réserve, une réponse plus flatteuse que sincère? Au reste, continua-t-il, ce n'est pas que je regrette, plus que vous, le luxe extravagant de nos pères; et quitte à être un peu plus cahoté, sur d'aussi mauvaises routes, que vos plus mauvaises routes de France; j'échangerais volontiers leurs litières d'ivoire et d'ébène, contre l'humble charrette du paysan de votre pays. Je ne regrette pas non plus leurs richesses inouïes, leur prodigalité, leurs esclaves, leur train, leurs orgies et leurs fêtes; mais je regrette beaucoup leur antique hospitalité;

<sup>(1)</sup> Le meilleur vin de Sicile; on le récolte aux environs de Marsâlla, port de mer de la côte occidentale, dont il sera parlé plus loin.

vertu ignorée de nos jours, et qu'ils estimaient tant eux-mêmes, qu'en parlant de sa ville natale, Empédocle disait, que les portes même d'Agrigente, rendaient hommage à l'étranger! Parmi cette multitude de princes sie ne dis pas seulement de Girgenti, quoiqu'il en soit plusieurs d'immensément riches, mais du reste de la Sicile], où trouverait-on aujourd'hui l'homme cité par Valère-Maxime (1); ce simple citoyen de notre ville, ce Gélias (2) dont la générosité surpassa peut-être la richesse? sa maison était la caisse des libéralités publiques; l'Agrigentin et l'étranger la trouvaient constamment ouverte; elle était indistinctement l'asile du pauvre et du riche; celui-là y trouvait des secours, celuici des plaisirs et des fêtes; tous y recevaient le même accueil; et chacun n'en sortait que comblé de bienfaits, et plein d'admiration et de reconnaissance pour le maître; en un mot, la fortune de Gélias appartenait autant au public qu'à lui-même. Cette libéralité inouïe, et dont le célèbre Can de la Scala (3) fut le seul qui rappela le rare exemple; cette libéralité, dis-je, éclatait particulièrement envers les étrangers. A chacune des portes

<sup>(1)</sup> De Fact. memorabil. Lib. 4. cap. De liberalit.

<sup>(2)</sup> Athénée. [Deipnosoph. lib. 1.] En parle aussi, sous le nom de Thelias.

<sup>(3)</sup> Célèbre prince de Véronne, protecteur et ami de Dante, qui vécut long-temps à sa cour. Voy. MURATORI ANNALI D'ITALIA ann. 1328. Tom. 8, pag. 126 e segg.

d'Agrigente, Gélias avait des personnes affidées, dont l'emploi se bornait à inviter de sa part, et à conduire chez lui, tous les voyageurs qui entraient dans la ville, quelle que fût leur patrie, leur état et leur rang. Parmi une foule de traits semblables, j'en choisirai un au hasard. Cinq cents cavaliers de la garnison de Géla sont accueillis par une tempête horrible, et se trouvent trop heureux de gagner le port d'Agrigente, en jetant à la mer leur équipage et leurs chevaux; conduits dans la maison de Gélias, ils y sont logés et nourris, et n'en sortent qu'après avoir recu de lui un nouvel équipage et de nouveaux chevaux.(1) La bizarre nature avait revêtu cette âme si généreuse, d'un corps difforme et très-petit; ce double inconvénient ne nuisait point à son esprit; le fait suivant le prouve : chargé par ses concitoyens d'une mission près la république de Centuripe (2), les habitans de cette ville s'étonnent que les Agrigentins aient pris pour ambassadeur, un homme de si petite taille? Centuripéens, leur dit Gélias, qui devine le motif de cette surprise, que pouvez-vous trouver d'étrange dans le choix qu'Agrigente a fait de moi? elle avait à traiter avec une petite république; elle a choisi un petit ambassadeur! Le nom et les actions de ce digne citoyen ont passé jusqu'à nous; ses vertus seules n'ont point été notre héritage; il n'est

<sup>(1)</sup> Athén. Loc. cit. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Aujourd'hui Cantôrbi.

plus de Gélias dans les murs d'Agrigente, et l'hospitalité qu'on y trouve, se paie toujours au poids de l'or! Eh croyez-vous, lui dis-je, qu'il en soit autrement ailleurs? croyez-vous qu'à Paris et à Londres, nos grands seigneurs et nos gens riches se piquent, plus que les vôtres, d'une vertu, qui, partout, n'existe plus que de nom? Je veux croire, reprit-il, que, sous ce point de vue, nous n'avons rien à envier au reste de l'Europe; mais je crains que la dissérence ne soit encore ici en votre faveur? les deux villes que vous me citez, sont les plus peuplées de notre vieille Europe : les huit cent mille âmes de la nôtre sont réduites, aujourd'hui, à quelques centaines d'habitans; cinquante à soixante mille étrangers viennent annuellement à Paris et à Londres; ici, nous ne voyons pas vingt voyageurs par an! l'exercice de cette vertu qui, chez vous, parviendrait peut-être à ruiner les gens les plus riches, ne coûterait donc pas à nos grands et à nos moines la deux mille cinquantième partie du sacrifice? or, nos grands et nos moines sont encore plus riches que les vôtres; mais ces grands ct ces moines, engraissés des sueurs du peuple, ontils jamais songé à imiter les vertus de leurs ancêtres? quand ils le voudraient même, ils ne le pourraient pas : il en est peu qui sachent lire ; et, moins encore, qui sachent raisonner! En disant que nos grands sont plus riches que les vôtres, continua Don Sévère, je n'ai point entendu parler de la totalité de l'espèce, qui, sous ce

point de vue, peut se diviser en trois classes : les grands propriétaires, parmi lesquels il en est, en effet, de plus riches que le gouvernement même; ceux qui n'ont qu'une fortune suffisante pour soutenir noblement le noble éclat de leur noblesse : enfin, ceux qui n'ont juste que ce qu'il faut, pour parer à l'absolu nécessaire. Les uns, vivant à Naples, accaparent tous les postes, tous les titres, tous les cordons et toutes les riches héritières qui, comme ces astres éclatans et nouveaux, apparaissent, de loin en loin, dans le ciel obscurci de la noblesse napolitaine; ceux-ci n'ont jamais mis le pied en Sicile; ne connaissent ni le peuple, ni le pays qu'ils foulent; n'ont enfin de Sicule, que le nom. Les autres, je parle de la seconde classe, suivent de loin ce noble exemple ; ils ne peuvent aspirer aux grandes destinées des premiers; ils veulent briller du moins d'un éclat secondaire; et vont de temps à autres dissiper en un mois, à Palerme, le mince revenu de l'année. Quant à la troisième classe, elle est maintenant sous vos yeux : remarquez ces huit à dix personnes en bas sales, en souliers poudreux et en guêtres; traversant gravement la foule qui s'écarte devant eux; ces altesses en guenilles, qui tirent la cigarre de leur bouche, pour baiser la main ou la robe d'autres gens à gros chapelets? les premiers sont des princes pauvres; les seconds, de riches prébendiers: ceux-là viennent de guitter une table bien mesquine et bien sale, servis dans la plus sombre pièce, d'un palais sans cuisine et sans meubles; cenx-ci viennent de dîner chez monseigneur l'archevêque; et tandis que leurs altesses se promènent, pour digérer le macaroni et les noixsèches, et épargner d'autant le coton de la lampe, nos heureux prébendiers dépêcheront les vêpres, pour aller consoler les princesses, de l'absence de leurs nobles époux; ou, peut-être, introduire en secret dans leur chambre, la jeune fille dont ils veulent le salut? Telles sont cependant, continua Don Sévère, les seules classes en état d'exercer l'hospitalité, soit ici, soit dans tout le reste de la Sicile; mais, dans ceux qui l'exercent, cette vertu suppose une bienveillance naturelle, mobile très-différent sans doute, du sentiment d'orgueil, trop souvent pris pour lui, par quelques observateurs bien vains et bien superficiels, dont Brydone et Borch furent le type! Quoiqu'en disent ces deux voyageurs, ni nos nobles, ni nos prêtres n'ent jamais aimé l'étranger; le sentiment secret de leur propre infériorité, la jalousie que ce sentiment ne saurait manquer de produire, sont autant de causes naturelles, qui doivent toujours les éloigner de lui ; à ces causes purement secondaires, se joignent aujourd'hui des considérations bien autrement puissantes : l'existence du corps, la conservation de son pouvoir, de son action : s'il est vrai qu'en Italie même, la présence d'un étranger excite plus ou moins, de nos jours, l'inquiétude de ces mêmes classes, et les craintes du gouvernement; combien plus fortes et plus fondées

encore, ne doivent elles pas être ces inquiétudes et ces craintes, à l'égard de l'étranger, parcourant aujourd'hui la Sicile? celui-ci observe et décrit; il parle, et on l'écoute; il s'informe, et instruit lui-même; il compare, et publie le résultat de ses comparaisons; en un mot, un voyageur est un journal qui ne craint ni la censure ministérielle, ni l'index du siége apostolique, et qui lui-même les fait trembler (1).

of the contract of the contrac

A real College Company of the College College

<sup>(1)</sup> Comme il se pourrait faire que, en dépit des entraves de la librairie, en Sicile et à Naples, cet ouvrage passat un jour jusque-là, et que ces réflexions pourraient fort bien attirer quelque méchante affaire à celui dans la bouche duquel je les mets; je déclare qu'elles sont le fruit de mes propres remarques, et ne m'ont été suggérées, ni par la personne en question, ni par aucun des heureux sujets du souverain des heureuses Siciles. Que si cette précaution semble un nouveau trait de satire, ce ne sera, sans doute, qu'aux yeux de gens qui n'ont aucune idée bien nette, de la monarchie pure et simple, ni des heureux effets de la féodalité!

# VOYAGE D'AGRIGENTE

## AUX RUINES DE SÉLINUNTE.

La route ordinaire de Girgênti à Palerme, eût été sans doute la plus courte, mais cette route ne présente aucun objet curicux; en passant directement de la côte méridionale, à la côte opposée de la Sicile, j'aurais laissé derrière moi, une foule de choses plus ou moins dignes de remarque; je me décidai donc à tourner entièrement la pointe occidentale du vieux triangle; sauf à revenir ensuite au point d'où j'étais parti, je veux dire, à Palerme même. Ce nouveau plan paraissait assez sage; et l'aurait été sans doute, si, tout en triplant la longueur de la course, il en eût triplé l'intérêt? malheureusement pour moi, je me trompai dans mes calculs, ou plutôt, je fus encore ici la dupe des livres et des Cartes, des belles descriptions des voyageurs, et des bonnes routes sorties du cerveau des géographes! En un mot, à l'exemple des enfans de Moïse, je m'enfonçai dans le désert; et la nouvelle Chanaan, me fit faire bien des pas inutiles! à chacun de ces pas, il est vrai, je foulai l'ancien lit de quelque fleuve célèbre, ou, voire même, les maisons de quelque ville antique; mais les hommes et le temps s'y sont pris de manière, que je passai les

VOYAGE D'AGRIGENTE AUX RUINES, ETC. 299 uns à pied sec; et franchis les murailles des autres, avant même de m'en être aperçu! je serai donc concis, par force, car, plus j'avance, et moins je vois.

A peine est-on sorti des murs de la moderne Agrigente, que l'on laisse sur la gauche, quelques misérables ruines d'un ancien pont jeté sur le Canicus; un peu plus loin, à droite, d'autres ruines plus informes encore, qui, selon quelques-uns, seraient les restes de l'ancienne Argyre? Du côté de la mer, qu'on a constamment sur la gauche, on remarque une chaîne de rochers et d'écueils, fameux par le naufrage de l'escadre romaine, commandée par les consuls Caïus Servilius, et Caïus Sempronius, qui, jetés sur ces rudes écueils, à l'époque de la première guerre punique, y perdirent deux cent quatre vingts vaisseaux; perte qui, au rapport de Polybe, engagea le sénat à renoncer alors à la guerre maritime, contre les Carthaginois; et à ne conserver que soixante navires, pour le transport des vivres et munitions de guerre.

## ANCIENNE VILLE SOUTERRAINE.

In est, sur cette même route, à peu de distance d'Agrigente, et, autant qu'il m'en souvienne (1),

<sup>(1)</sup> Je dis autant qu'il m'en souvienne, parce qu'en effet je n'écris, ici, que de pure réminiscence; et que la perte que je fis de mes tablettes, perte, dont je

entre la petite ville de Montapêrto et le mont Sûra; il est, dis-je, un site assez curieux, et plus curieux même, que la plupart de ceux qu'il me fallut tant de fois admirer sur parole; et cela, par la seule raison, sans doute, que ceux qui me les avaient vantés, avaient fait comme moi, sept à huit cents lieues pour les voir? lieu, dont aucun voyageur ne parle, dont je n'avais point entendu parler moimème, et dont, ensin, j'ai parlé depuis, à vingt habitaus de cette île, sans qu'aucun d'eux m'ait paru en avoir our parler lui-même! par bonheur, un dessein par moi pris sur les lieux, me prouve que la chose existe; et cela me sussit pour la faire connaître aux autres.

A peine a-t-on quitté l'interminable plaine, qui entoure de ce côté, les hauteurs d'Agrigente, qu'on se trouve face à face, avec une haute montagne, dont l'énorme convexité ne présente aux regards qu'un passage angustié et rapide, creusé, soit accidentellement, soit par l'art, dans le flanc même de la montagne; espèce de voie naturelle, si fréquente dans ce pays, que celle-ci m'aurait échappé, comme tant d'autres, sans l'avis que mon guide m'en donna. A demi endormi sur ma mule, qui semblait elle-même aussi peu éveillée que

crois avoir parlé plus haut, ne me permet pas d'indiquer d'une manière plus précise, la situation véritable du lieu en question.

moi, je rêvais tristement à la longueur du chemin qui me restait à faire; quand le muletier s'arrêta tout à coup, et me forca ainsi à m'arrêter moimême. Je regardai autour de moi, et ce ne fut pas sans surprise que, me croyant encore dans un étroit passage, flanqué de tous côtés, par un rocher énorme; je me vis, au contraire, au milieu d'un vaste espace, entouré par ce même roc, qui, s'élevant circulairement autour de moi, me posait, comme par miracle, au centre d'une espèce de place entourée, de tout sens, par un double rang de fenêtres, toutes symétriquement alignées, toutes creusées en apparence par la main de l'homme, et toutes enfin, surmontées par une haute corniche naturelle et massive, creusée, ainsi qu'elles, dans le roc; et qui, se recourbant à sa cime, la couronne pittoresquement de lichens, d'orties blanches et d'autres plantes sauvages.

La première chose que l'on fait, à la vue d'un objet nouveau, c'est d'en faire une comparaison involontaire avec un autre objet connu: je crus donc avoir sous les yeux, une de nos salles de spectacle dont la toiture aurait été enlevée, et n'ayant dans son intérieur, que deux rangs de loges immenses, à commencer par le second rang? mais, comme dit Sancho, toute comparaison est fautive; et je ne tardai pas à reconnaître que, pour appuyer celle-ci, il fallait au moins quintupler la grandeur ordinaire de ces salles! Je laisse à juger au lecteur du plaisir que je ressentis à la

vue d'un objet aussi inouï qu'inexplicable? mon premier mouvement fut de m'assurer que je n'étais pas le jouet d'un rêve; et une fois convaineu de l'existence des objets aperçus, je bénis en moimême le hasard qui mettait ainsi sous mes yeux, ce qui avait échappé aux regards de tant d'autres; et jene m'occupai plus, que de me rendre compte d'un monument si curieux.

J'ai fait suffisamment entendre que cette immense arène me parut avoir été jadis entièrement recouverte par le roc dans laquelle elle est creusée, et où s'ouvre aujourd'hui la route? je n'en veux d'autre preuve, que la courbure naturelle, et la tendance, vers un centre commun, des parties les plus élevées de cet étrange édifice, et, surtout, une multitude de blocs énormes, tombés çà et là sur le sol; blocs, parmi lesquels il s'en trouve un grand nombre dont les parties les plus saillantes ou les plus creuses, correspondent exactement, avec les cavités ou les saillies naturelles de la corniche à laquelle ils ont appartenu?

La conjecture la plus naturelle, à l'égard de la formation et de l'usage de cette excavation, est sans doute celle qui en ferait une ancienne carrière; et telle fut ma première idée; un examen plus réfléchi, m'engagea à l'abandonner ensuite. Comment concevoir, en esset, que, perdant volontairement, et sans aucune raison apparente, une partie du produit de cette prétendue carrière; et, d'un autre côté, augmentant de

beaucoup, et les travaux et la dépense; comment concevoir, dis-je, que les derniers entrepreneurs aient pu avoir le projet ridicule de poursuivre l'exploitation, en commençant à creuser dans les airs; je veux dire à une si grande hauteur, audessus du sol primitivement exploité? Une fois la première excavation faite, et les niches latérales creusées, qui les empêchait de continuer, et de creuser ces parties latérales jusqu'à la hauteur du sol intérieur? que si l'on objecte, que le premier travail s'est arrêté aux niches les plus voisines du sol extérieur, et le second aux dernières; pourquoi, après avoir creusé quarante à cinquante pieds plus bas, n'avoir point profité du produit des pârties latérales de l'immense espace récemment excavé? La régularité remarquable qui règne dans la disposition et les proportions de ces longues ouvertures latérales, ouvertures directement formées l'une au-dessus de l'autre; se rattache-telle en effet aux règles ordinaires de l'exploitation des carrières; et ne nuit-elle pas, au contraire, à la solidité des étages supérieurs, en laissant, par suite de la régularité de ces vides, peser toute la masse du rocher, sur un seul et même point? quelle eût été, en outre, l'utilité probable de cette même symétrie? mais encore une fois, l'objection principale qui s'élèverait contre le système en question, est sans doute la non-existence d'aucune espèce d'excavation, dans les parties latérales, à partir du sol intérieur, jusqu'au premier rang des niches; car

celles-ci ne sont pas des ouvertures pures et simples, sans profondeur et sans ramifications, mais bien effectivement, autant de passages étroits, qui, en communiquant l'un avec l'autre, forment autant d'issues intérieures, dans cette inexplicable labyrinthe, qui peut être regardé comme une ville doublement souterraine. Si les pierres, retirées de cette prétendue carrière, avaient pu compenser des travaux si immenses, pourquoi aurait-on augmenté les difficultés et les frais, en creusant au loin ces routes souterraines, et en laissant intactes les parties même dont l'exploitation plus facile, les eut diminué de beaucoup?

Dans plusieurs parties de son histoire, et notamment dans ce qu'il dit sur la ville de Palàzzolo (1), Fazzèllo, sur lafoi des auteurs les plus respectables, a parlé d'un assez grand nombre de cavernes et de grottes souterraines, dans lesquelles ont été trouvés des cadavres gigantesques, quine peuvent avoir été que ceux des premiers habitans du pays, je veux dire, les Sycans, connus sous les noms plus fabuleux qu'historiques, de Cyclopes et de Lestrigons; peuples, sur la taille extraordinaire desquels, les auteurs sacrés et profanes, se sont réciproquement accordés. L'historien en question fut témoin oculaire (2) de la découverte de plusieurs de ces mê-

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I. Lib. 10, cap. 2.

<sup>(2)</sup> Id., Ibid., lib. 1, cap. 6. Quoique rempli d'idées superstitieuses, cet ouvrage n'en est pas moins

mes cadavres, dont il posséda des ossemens. Appuyé de ces témoignages; et ne pouvant raisonnablement mettre en doute des faits attestés par une foule d'auteurs, soit anciens, soit modernes: n'ayant surtout aucune espèce de lumière, à l'égard du genre d'habitations de peuples dont l'origine touche de si près au berceau du monde ; quelle invraisemblance y aurait-il à supposer ici. que cette ville souterraine fut du nombre de celles que ces mêmes auteurs n'hésitent point à donner pour asile aux premiers habitans de la Sicile, dans ces temps de barbarie et d'ignorance, où le nom même de l'architecture était encore ignoré dans cette île? et, s'il est vrai de dire qu'en des temps beaucoup plus près de nous, des populations entières se creusèrent, ou du moins, véeurent dans des villes également souterraines; pourquoi paraîtraitil étrange qu'un peuple ignorant et barbare eût

la meillenre histoire de Sicile, et ceux qui connaissent le 'pays, ne peuvent que rendre justice
à l'exactitude de l'auteur, pour tout ce qui tient
aux faits positifs. Quant à sa bonne foi, il suffit
de lire une seule page de l'onvrage, pour en être intimement convaincu; et quoique écrit depuis plus de trois
siècles, le tableau que l'auteur a fait de son pays
est encore un tableau fidèle. Une traduction de cet onvrage, faite par un écrivain, qui connaîtrait bien le
pays, serait un travail précieux, et qui ne pourrait
manquer de réussir.

fait dès-lors, par nécessité, ce que firent ensuite, par terreur les Chrétiens du siècle de Néron, de Domitien, de Trajan, d'Adrien, de Marc-Aurèle, de Sévère et de quelques autres? Sans attacher à cette idée plus d'importance qu'elle ne mérite, je ne la crois pas dépourvue de toute espèce de fondement; et dans la carrière que j'exploite, il en est de plus improbables. Au reste, à s'en tenir au rapport de mon muletier, dont l'autorité vaut ici, pour le moins, celle de Diodore de Sicile, sinon de Cicéron même; ce lieu se nommerait Cave des Pampenâti; nom qui, par parenthèse, est une preuve que les habitans le regardent comme une ancienne caverne (1).

### CANÎCA. LE LYCUS. MACHARE OU HÉRACLÉE.

Nous laissons ici sur la gauche, la petite ville de Siculiana, qui, selon Cluvérius, occuperait le site de l'ancienne Canîca. Ce qu'il y a de certain, c'est que la ville moderne est à peu de distance du fleuve de ce même nom, aujourd'hui connu sous celui de fleuve des Cannes. Non loin de là, et après la traversée du fleuve, j'aperçois l'embouchure du célèbre Lycus ou Halycus, aujourd'hui le Plâtani; ce fleuve, que Timoléon dé-

<sup>(1)</sup> Le mot cava, en sicilien, équivaut, en effet, aux mots caverne, grotte. Voy. Pasqualino. Dizion. Etym. Sicil. Art. Cava.

signa jadis pour limite, au territoire des Carthaginois et des habitans de Syracuse (1), est, ainsi que le Therras et l'Hymère [la Giarretta et le Grand-Fleuve], un des plus grands fleuves de Sicile. Sur la rive gauche du Platâni, est une espèce de bourg nommé, je crois, Capobianco, et qui occupe aujourd'hui le site de la fameuse Héraclée (2), l'ancienne ville de Minos, bâtie par les Crétois après la mort de ce dernier, quatre mille ans après la création du monde, selon le calcul d'Eusèbe, qui savait sans doute à quoi s'en tenir? Cependant Diodore, en parlant du voyage de Dion à cette même ville, dit positivement que, long-temps avant cette expédition de Dion, la ville avait été fondée par Minos même, à l'époque où les persécutions par lui exercées contre Dédale, obligèrent celui-ci à se réfugier à la cour de Cocale, roi de Sicile (3). Tout cela est très-clair, sans doute. et tout cela est très-prouvé; mais en supposant même, qu'il y eût encore ici quelque erreur de calcul; soit que la ville ait été construite avant ou après la mort du roi de Crète; il n'en est pas moins vrai qu'elle le fut en effet; que d'abord elle se nomma Machare (4); qu'ensuite elle prit le nom de

<sup>(1)</sup> Plut. In Timol. - Diod. Bib. Hist. lib. 16. - Polyb. Hist. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Diod. loc. cit. lib. 6.

<sup>(3)</sup> Id., Ibid.

<sup>(4)</sup> Ortolani. Dizion. geogr. Biscari. Viagg. cap. 14,

Minoa (1), nom qu'elle changea de nouveau contre celui d'Héraclée (2); et que, des mains d'Hercule, tombant de chute en chute, entre les mains de Ferdinand I<sup>er</sup>., elle n'en est, pour cela, ni plus fraîche, ni plus riche.

Quant à l'identité des lieux, je suis parfaitement tranquille, et bien que, non contente d'occuper, selon l'opinion commune, le site de l'ancienne Gela, la ville de Terranôva, dont il me semble avoir déjà parlé, paraîtrait avoir voulu occuper aussi le site de la pauvre Héraclée; bien que ses magistrats, plus zélés qu'érudits, sans doute, n'aient point hésité à colloquer ce nom audessus d'une des portes (3) de la ville moderne (4); enfin, quoique ni plus érudits, ni plus sages, les souverains des Deux-Siciles, l'aient toujours nommée ainsi (5); je suis, je le répète, parfaitement tranquille sur l'identité des lieux; et voici sur quoi reposent ma tranquillité et ma conviction: Pomponius Méla, Diodore, Strabon, Polybe,

pag. 185. — Nibby. Itin. delle Antich. della Sicilia.

<sup>(1)</sup> Diod. Tit.-Liv. - Euseb. Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Tit.-Liv. Hist. lib. 4.

<sup>(3)</sup> Cette porte de Terranôva est celle qui conduit à Caltagirône.

<sup>(4)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 5, cap. 2.

<sup>(5)</sup> Fazzêllo. Loc. cit.

Cluvérius, Ptolomée et Fazzèllo (1), tous gens qui savent leur affaire, et qui, en fait de ruines. valent des magistrats et des rois; ces auteurs m'assurent, dis-je, que l'ancienne Machare, Minoa ou Héraclée, était située entre Agrigente et Sélinunte. Or, je suis moi-même à mi-chemin de l'une et l'autre de ces deux villes; je vois ici un monceau de débris bien confus et bien sombres; des pierres bien rongées par le temps, en un mot, tout ce qui constitue d'autiques et vénérables ruines ; et ie me crois suffisamment autorisé à conclure, que les magistrats et les rois en question; étaient de tristes antiquaires; que Méla, Diodore, Strabon, Polybe, Cluvérius, Ptolomée et Fazzêllo l'emportent de beaucoup sur cux; et qu'enfin, jusqu'à nouvel ordre, je foule le sol de la ville de Minos? Voici, au reste, la généalogie de cette ville si célèbre. Je ne sais trop, ni quand ni comme, un certain Machareus, fils d'Éole, et prêtre de son métier, lui donna d'abord son nom; vinrent ensuite les Crétois et Minos, puis Dorïeus, l'un des descendans d'Hercule, d'où la ville retint définitivement le surnom d'Héraclée (2), et qui, par suite de la victoire remportée par son aïeul, sur Éryx, roi de l'île, devint maître à son tour du pays, et rebâtit iei une nouvelle ville, sur les ruines de

<sup>(1)</sup> Id., ibid.

<sup>(2)</sup> Herodot. *Hist.* lib. S. — Panf. lib. 5, cap. 2.

Minoa. Jaloux de sa richesse, les Carthaginois la détruisent; Dorïeus la reconstruit de nouveau, et de nouveau les habitans de Ségeste l'abattent, puis, tuent son fondateur; elle passe ensuite entre les mains des Sélinuntins, des Spartiates (1), de Denys de Syracuse (2); d'Agathocle (3), tyran de la même ville, qui, pour la cinq à sixième fois, la prend, la pille et la détruit, selon les droits de la guerre, et la certaine puissance qu'il a reçue de son dieu; enfin, la ville tombe entre les mains de Rome, qui la relève et la repeuple taut bien que mal (4), quoique un peu mieux, sans doute, qu'elle ne l'est de nos jours. Du temps de l'historien Fazzêllo, on voyait encore, sur le sol, un assez beau reste d'acquéduc, quelques fragmens d'anciens murs, les ruines d'une forteresse, et deux espèces de grottes souterraines (5): on n'y voit plus rien aujourd'hui, si ce n'est un méchant village, peuplé de squelettes ambulans, parmi lesquels, force me fut de chercher un asile et un lit; l'un fut le toit qui abritait nos mules ; l'autre, la paille qui formait leur litière; il me semble inutile de parler du souper? ici, le choix des mets n'est jamais difficile; c'est le repas des patriarches; la

<sup>(1)</sup> Pausan. lib. 5.

<sup>(2)</sup> Athen. Deipnosoph. lib. 12.

<sup>(3)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 20.

<sup>(4)</sup> Cicer. In Verr.

<sup>(5)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 5, cap. 2.

simplicité primitive! quelques œufs et de mauvais fromage : telle est, le plus souvent, la carte des Vérys et des Beauvilliers siciliens.

Nous nous remîmes en route le lendemain. long-temps avant le jour; car, bien que la ville de Sciàcca, où nous devions coucher encore, ne soit pas à plus de sept à huit lieues, des prétendues ruines d'Héraclée; la difficulté des chemins qui, ici, s'ouvrent presque toujours à travers les montagnes; et le passage continuel des torrens et des fleuves qui abondent sur cette côte de la mer d'Afrique, ne pouvaient nous permettre d'atteindre le but désiré, qu'à la fin de ce même jour. A quelques milles au delà du Lycus (1), nous laissons sur la droite le petit bourg de Spâdaro; et plus loin, nous passons par Rîbera, l'un des plus vilains lieux de la route, quoique colloqué, sur les cartes, comme une ville du second ordre. Le géographe Ortolâni (2) lui donne une population de 4,656 habitans? je n'ai point vérifié le calcul; mais s'il fut juste, en effet, il faut que la peste ou quelque autre fléau aient fait ici de grands ravages; car les rues me semblent désertes, et les maisons déshabitées? Le même auteur la dote aussi d'un grand commerce de blé, de vin, de riz et d'huile; ces deux dernières branches de commerce peuvent effectivement y fleurir, car on y voit plusieurs risières;

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pag. 306.

<sup>(2)</sup> Diz. Geogr. della Sicilia, art. Ribera.

et, comme par toute la Sicile, une prodigieuse quantité d'oliviers; mais, quant aux deux premières, le géographe sicilien les a créées, sans doute, de sa toute-puissance et autorité d'auteur? je ne puis pas parvenir moi-même à y distinguer un épi, ni un seul plant de vigne! lci, on traverse l'Hypsa, ou Issa de Pline, aujourd'hui le Bêlice, ainsi nommé d'un château construit par les Arabes, sous le nom de Belich (1); château, dont les ruines mêmes ont disparu; par suite du voisinage de ce fleuve du territoire de Sélinunte, les anciens lui donnaient aussi le nom de cette dernière ville (2); on y pêche un grand nombre d'aloses et d'anguilles, que l'on dit excellentes, mais dont je n'ai point goûté. Au reste, ce même fleuve est également cité, sur la carte de Zannôni, sous le nom de Calatabellôtta, nom que les Siciliens écrivent et prononcent Calatabillôtta, qui lui vient de la ville de ce nom, située à quelques lieues au delà, et qui, selon Brochart, cité par Pasqualino (3), serait un mot purement phénicien, qui signifierait arx quercuum, château des chênes; espèce d'arbre dont les montagnes voisines sont abondamment pourvues.

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6, cap. 1. Pasquâlino. Dizion. Sicil. art. Belice.

<sup>(2)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 5. Strab. Geogr. lib. 6.

<sup>(3)</sup> Loc. cit. art. Catalabillôtta.

C'est un peu en decà de ce fleuve, c'est-à-dire, sur sa rive gauche, que Cluvérius a placé les deux anciennes villes de Pinthia ou Plintis, et Invetum ou Inicum, villes que, sur la foi d'Hérodote, de Diodore, de Strabon et de Pausanias, Fazzèllo (1) colloque lui-même, fort loin en decà, c'està-dire, vers le promontoire Pachynus. Sans vouloir me mèler de la querelle de nos savans, je remarque seulement, que toutes les apparences sont ici en faveur des gros bonnets de l'ordre ; puisqu'il est vrai de dire, que, depuis Héraclée, jusqu'aux thermes de Sélinunte, l'antiquaire le plus fin ne découvrirait pas l'ombre même d'une ville en ruines! Au reste, contre toute attente, j'arrive d'assez bonne heure à Sciàeca, pour visiter un peu les murs où naquit le bon et crédule Fazzêllo, et, surtout, ponr rendre mes devoirs à saint Calògero, patron de sa ville natale.

SCIACCA, OU THERMES DES SÉLINUNTINS.

C'est quelque chose sans doute pour un humble et pauvre ermite, d'avoir été chargé par l'apôtre saint Pierre, d'exorciser les gens possédés de l'esprit malin; d'avoir fait dans ce genre des milliers de miracles; et d'être mort en odeur de sainteté, dans le fond d'une caverne bien profonde et bien sombre? mais tel est, trop souvent, le prix des plus

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Dec. 1, lib. 5, ca

belles actions, comme aussi des miracles les plus dignes de remarque, que leur célébrité serait bientôt éteinte, si quelque circonstance heureuse n'en propageait le souvenir, dans l'esprit des pieux fidèles! J'ai moi-même un respect infini, et surtout une juste confiance dans les faits miraculeux du saint; mais j'avoue franchement, et dans toute l'humilité de ma conscience, que je serais peut-être passé ici tout droit, si le saint, ses miracles et sa tombe eussent été, en effet, les seuls objets curieux, qui eussent pu me déterminer à gravir la montagne, témoin de si belles choses. Mais cette montagne célèbre, à tant de titres, n'est pas moins l'aliment de l'esprit, que celui de la foi; et, avant d'avoir fait des miracles, elle opéra des effets naturels, qui, sans être aussi admirables, ne laissent pas que d'avoir leur utilité. C'est ici, en effet, et sans aucune espèce de dissidence ni de doute [chose bien digne d'être remarquée], c'est ici, dis-je, que tous les savans placent les anciens et célèbres Thermes Sélinuntins; or, n'en déplaise à mon lecteur, avant de me remettre en route vers le sommet de cette montagne, avant de visiter, et la grotte et les bains, je le supplie de me permettre de parcourir un peu la ville. Tout en me faisant oublier la fatigue de la route, cette petite excursion nous montrera peut-être quelque objet curieux? au reste, libre à lui de me suivre, on de m'attendre un moment à l'auberge, où je serai bientôt de retour.

Au ton sec et concis dont Borch a parlé de cette ville et de ses sources thermales, on croirait reconnaître la touche d'un homme qui y aurait été mal recu, ou qui y scrait passé dans un moment d'humeur. Un peu plus loin, dit-il, en parlant de Girgênti, qui en est, toutefois, à plus de quarante milles [distance suffisamment grande en Sicile]; un peu plus loin, sur la même côte, est bâtie la ville de Schiacca [ c'est Sciàcca ou Sàcca qu'il aurait fallu dire ], l'ancienne Therma Sclinuntinorum, petite ville grecque, construite auprès des bains d'eaux minérales de l'antique Sélinunte. Les eaux n'ont rien perdu de leur ancienne vertu, et l'usage commun qu'on en fait les a accréditées de plus en plus. Cette ville n'a rien de plus considérable que toutes celles de cette côte (1).

Voilà une des principales villes du pays, décrite et jugée en deux mots; cette ville, cependant, me paraît mériter une mention un peu moins sèche, ne fût-ce même que par considération pour ce qu'elle fut autrefois? Sciàcca fut, en effet, le berceau d'une foule d'hommes plus ou moins célèbres: le tyran Agathocle (2), l'orateur Aristotèle (3), le comédien Theleste (4), l'historien Faz-

<sup>(1)</sup> Borch, Loc. cit. Lett. 13, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Diod. Bibl. Hist. lib. 19.

<sup>(3)</sup> Ortolâni. Biografia degl' uomini illustri della Sicilia.

<sup>(4)</sup> Id., ibid.

zêllo (1), le naturaliste Nôcito (2), le médecin Invégés (3), le grammairien Chiappisio (4), le musicien Amodeï (5), le jurisconsulte Antoine Virgìlio (6), et quelques autres, soit parmi les anciens, soit parmi les modernes, illustrèrent tour à tour les murs où ils prirent naissance.

On n'a que des demi-lumières sur les commencemens de cette ville, que Pomponius Méla nomme simplement Thermes; nom, auquel Pline et Diodore ajoutent le titre de colonie grecque. Ce dernier historien nous apprend que ce fut d'abord un simple bourg, habité par des potiers, l'un desquels fut le père du célèbre Agathocle, tyran de Syracuse. Ce bourg fut agrandi, par la suite, d'une colonie dont on ignore le pays et le nom. Éprouvant ensuite le sort des autres villes de la Sicile, la petite colonie passa comme elles, entre les mains des différens maîtres du pays. A l'époque assez récente où les Normands chassèrent définitivement les Arabes de la Sicile (7), le bourg futentouré de murailles par les soins du comte Roger, qui y fit même construire

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sicul. Dec. I, lib. 6, cap. 3.

<sup>(2)</sup> Ortolâni. Biogr. degl'uomini illustri di Sicilia.

<sup>(3)</sup> *Id.*, *ibid*.

<sup>(4)</sup> Id., ibid.

<sup>(5)</sup> Id., ibid.

<sup>(6)</sup> *Id.*, *ibid*.

<sup>(7)</sup> L'an 1085.

une assez forte citadelle. Enfin, en 1330, Frédéric II, roi de Sicile, lui donna le titre de ville; et elle fut agrandie par l'empereur Charles-Quint (1). Quant aux noms sous lesquels elle fut connuc ensuite, je veux dire, Xâcca, Sâcca ou Sciàcca, ces noms sont évidemment d'origine arabe, langue dans laquelle ils signifient fissure, fente, crevasse (2); probablement, des nombreuses cavités, des grottes naturelles et profondes, qu'on remarque, en effet, soit au pied, soit sur la pente, soit enfin au sommet de la montagne qui la domine; montagne dont j'ai déjà parlé, et dont je parlerai plus amplement par la suite.

Dans son état actuel, Sciàcca ne manque pas d'assez beaux monumens publics, de palais et de maisons particulières, qui feraient honneur aux plus grandes villes. On y voit un grand nombre de couvens et d'églises, dont quelques-unes, et notamment la cathédrale, dédiée, je crois, à sainte Marie Magdelaine, et bâtie l'an 1503, par Juliette, fille du comte Roger; est un fort beau monument gothico-arabe. Deux couvens de l'ordre des Dominicains, l'un de filles et l'autre d'hommes, y furent construits par le père de Fazzèllo, et par cet historien même (3); enfin la ville possède aussi une université, deux hôpitaux, autant de monts-de-

<sup>(1)</sup> Fazzêll. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6, cap. 3.

<sup>(2)</sup> Pasquâlino. Dizion. Etym. Sicil. Art. Sciâcca.

<sup>(3)</sup> Fazzêllo. loc. cit.

piété, quelques manufactures de salpêtre; et, ce qu'il y a de plus remarquable, des fabriques de vases en terre cuite; vases qui, sans être peut-être aussi beaux ni aussi célèbres que ceux de la ville ancienne, en rappellent le souvenir, et prouvent que l'industrie de ses nouveaux habitans offre encore quelques traces de l'industrie de leurs pères.

L'historien que je viens de citer, cite lui-mème (1), comme témoin oculaire, un phénomène assez remarquable. Le 11 août 1536, une femme de cette ville accoucha d'un enfant qui avait trois corps, trois têtes, six bras et six jambes. Cet enfant criait et pleurait, et tétait avec chacuné de ses bouches, comme un enfant ordinaire. Il vécut jusqu'au 13 du même mois; et, ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que la destruction de ce triple eorps ne s'opéra que successivement, et à quelques heures d'intervalle; l'un mourut le matin : l'autre, vers le milieu du jour; et le troisième, au coucher du soleil. Le bon Fazzêllo suspend là son récit; et il oublie de nous apprendre la chose la plus intéressante, je veux dire, ce que devint ce triple corps, et s'il fut ou non soumis aux recherches anatomiques?

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. loc. cit.

#### MONT CRONIOS. ANCIENS THERMES.

Sciacca, comme je l'ai suffisamment fait entendre, dut jadis, et doit encore sa plus grande réputation à ses deux sources thermales, dont les unes sont propres aux bains ordinaires; et les autres, aux bains de vapeurs. Ces deux sortes de sources sont situées sur le mont Cronïos, au pied duquel la ville moderne est construite, et qui est connu aujourd'hui sous le nom de Calògero; du saint qui y vécut, qui y fit maint miracles, et enfin, qui y est enterré.

Après avoir parcouru la plus grande partie de la ville, je revins à mon auberge; et, tandis que mon souper s'apprêtait, je pris un nouveau guide, et partis pour gravir la montagne. A peine en eûmesnous gagné le pied, du côté de la mer, que nous fâmes comme enveloppés d'une fumée assez semblable à celle des étuves ordinaires, à la différence près, que celle-ci me parut fortement imprégnée d'une odeur acido-sulfureuse. Au bout de quelques minutes de marche, l'homme qui me guidait s'arrêta, pour me faire remarquer quatre petites sources assez peu distantes l'une de l'autre, mais fort différentes en effet, et qui jaillissent ici de dessous terre, par des canaux que la main de l'homme n'a pas creusés. L'une de ces sources roule une eau sulfureuse, épaisse et d'une extrême chaleur. Cette source est la principale : celle qui valut le

nom de Thermes, à la ville même; celle, cnfin, que les anciens connurent, d'abord, sous le nom d'Eau Sélinuntine(1). La seconde, surnommée aujourd'hui Eau Sainte, est légèrement styptique, et moins sulfureuse que la première; ce qui fait que les malades en boivent plus volontiers que de celle-ci. La troisième, que les gens du pays connaissent sons le nom sarrasin Rabbuïna, est encore moins imprégnée de soufre : et on la boit également, quoiqu'au sortir de la source, cette eau soit pour ainsi dire bouillante; ensin, la quatrième, située à peu de distance des premières, du côté d'Héraclée, roule des eaux tièdes et salées, qu'on prétend merveilleuses pour la guérison des blessures. Un fait particulièrement remarquable, est la nature pétrifiante des caux de cette dernière source; caux qui, une fois parvenues au pied de la montagne, y forment comme une vaste carrière de pierres noires, durcs, aiguës et poreuses, que je ne puis mieux comparerqu'aux produits volcaniques, connus sous le nom de laves-boursoussées; carrière alimentée sans cesse, quoique constamment exploitée par les habitans de la ville, qui en tirent de beaux blocs de pierres, dont ils construisent les voûtes et les archivoltes de leurs maisons. L'analyse de ces eaux y fait reconnaître une certaine onctuosité, qui semblerait indiquer ici l'existence d'une matière ani-

<sup>(1)</sup> Strab. Geog. lib. 6.

male; cette même cau est très-chaude, très-trouble, et d'un goût très-salin.

A peu près à moitié chemin de la montagne, je remarquai, à la droite du sentier que je suivais, une caverne creusée naturellement dans le roc, et qui offre un écho extrêmement sonore. Cette caverne porte le nom sarrasin de Trajano. Plus loin, du côté qui fait face à la mer, j'aperçus, avec surprise, une espèce de puits d'une énorme profondeur, et d'une forme irrégulière, d'où sort, sans interruption, un bruit d'une force remarquable. Ce même phénomène se retrouve dans une autre cavité, située sur le sommet de la montagne; mais, avec cette différence, qu'ici le bruit est encore plus violent, et que le goussre, dont il sort, semble se perdre dans les entrailles de la terre? on en est à chercher encore la cause de ce phénomène, que les uns attribuent à des vents souterrains, et d'autres aux torrens qui roulent dans le fond de l'abîme. Un peu plus au delà, et du côté du sud, est une petite église dédiée à saint Calôgero; et précisément au-dessous de cette église, on remarque trois différentes grottes, également taillées dans le roc. La première, qui se présente est sous le nom du saint en question, par suite de la tradition populaire, qui veut que son corps y ait été déposé. Cette grotte, de même que la seconde, n'offre rien d'assez remarquable, pour compenser la peine qu'on a pour y pénétrer, en se frayant la route au travers des ronces et des pierres qui vous bonchent ici le chemin. La troisième est une étuve, ou bain de vapeurs naturelles; bain fameux dans l'antiquité, et qui présente encore quelques traits dignes de remarque.

La partie intérieure de cette étuve naturelle, où depuis tant de siècles l'espérance conduit la douleur, est entourée de siéges à dossiers, artificiellement creusés dans l'épaisseur du roc; ces siéges servaient anciennement, et servent encore aujourd'hui aux personnes qui viennent chercher ici la santé, aux dépens d'une partie de leurs forces, assez promptement épuisées par une transpiration excessive, qu'une chaleur aussi peu supportable ne manque jamais de produire. Sur chacun des dossiers en question sont gravés certains caractères, dont, à peine aujourd'hui, l'œil parvient à reconnaître la trace. Fazzêllo, qui les vit deux cent soixante-huit ans environ avant moi, ne put parvenir à les lisc(1), non pas même à savoir si ces espèces d'inscriptions avaient été écrites en caractères syriaques, hébraïques, chaldaïques, grecs ou arabes! Michel Savonarôla, qui écrivait assez longtemps avant lui, n'en put découvrir davantage (2); et, sur une tradition fort ancienne, passée de siècle en siècle, dans la bouche des gens du pays, on

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6, cap. 3.

<sup>(2)</sup> Sayonarol. De Baln. Ant. Sicul.

croit communément que ce n'est point au temps, mais à la main des hommes, qu'il convient d'attribuer cette perte; et que, par des motifs également ignorés, les anciens enfans d'Hyppocrate les auraient effacés à dessein. A la seule inspection des lieux, il est facile de reconnaître que la grotte naturelle de ce bain a été artificiellement élargie par la suite. Au reste, la chaleur qu'on y éprouve n'est ni plus ni moins vive que celle des famenx bains de Trîtoli, aux environs de Naples; et, de mème que dans ceux-ci, les vapeurs caloriques s'échappent d'une espèce de cavité située au fond même de la grotte.

Quant à l'identité des lieux, celle-ci résulte évidemment d'un passage de Diodore, qui attribue à Dédale la construction de cette grotte (1); comme aussi de la non-existence d'aucun autre bain de ce genre, sur toute l'étendue du territoire de l'ancienne Sélinunte. On ne saurait trop regretter la perte des inscriptions gravées ici sur les siéges

<sup>(1)</sup> Bib. Hist. lib. 5. Voici les propres expressions de l'historien grec : « Dédale construisit, dans le pays de Sélinunte, un antre, d'où sortait une vapeur si chaude, qu'elle faisait suer peu à peu ceux qui s'y arrêtaient : sueur, au moyen de laquelle ils se guérissaieut de différentes infirmités, sans souffrir nullement de l'action de la chaleur. »

des malades; leur conservation nous eût transmis sans doute, des lumières bien curieuses, sur un monument très-curieux lui-même; et, s'il est vrai qu'il faille attribuer cette perte aux Esculapes du temps, on peut dire que leur main nous fit, dès lors, autant de mal qu'elle nous en a fait par la suite.

Fazzêllo place à la droite de ce même bain, une autre espèce de grotte infiniment plus grande, et cette grotte existe en esset; mais, quant au puits dont il parle (1), et qui, selon lui, devrait être situé sur la gauche, de celui qui entre dans la grotte; il faut apparemment que cet énorme abîme ait été bouché depuis lui; ou du moins, je n'ai pu trouver ici rien de semblable à la description fort intéressante qu'il en fait? ce puits aurait été d'une extrême profondeur, et naturellement creusé dans l'intérieur de la grotte en question; plusieurs individus auraient tenté d'y descendre, avec des cordes et des flambeaux; la descente aurait d'abord été assez peu rapide; mais, au bout d'un certain temps, ils seraient parvenus à un endroit, d'où partait un grand nombre de sources; ce qui, joint aux eaux qui jaillissaient sur eux, de toutes les parties latérales du rocher; à l'embranchement d'une foule de voies souterraines, très-resserrées, très-humides, et très-sombres,

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. Loc. cit.

et, surtout, à la condensation progressive de l'air; les auraient rempli de terreur, et les auraient forcés de renoncer à cette périlleuse entreprise. Ce récit de notre historien était une des raisons principales qui, en excitant ma curiosité, m'avaient moi-même amené sur les lieux; et ce ne fut pas sans mostification et sans peine, que je parvins à m'assurer de l'inutilité de mes recherches, à l'égard de l'entrée de ce formidable abîme, que l'habitude, et, peut-être aussi, un peu de vanité, eussent pu me pousser à percer, autant qu'il eût été possible de le faire; mais ce qui me surprit le plus, ce fut l'inutilité des questions adressées à mon guide, sur l'entrée de cette catacombe, et surtout, de ne remarquer ici, aucune trace évidente d'un changement quelconque, qui, par suite de l'éboulement naturel des parties supérieures, ou de quelques travaux des hommes, pussent m'expliquer un peu cette étrange disparution? Au reste, je suis encore si convaincu de la sincérité de l'historien en question; sincérité, que j'ai été souvent dans le cas d'éprouver et de reconnaître; que je ne doute pas de l'exactitude du récit, sans pouvoir toutesois m'expliquer le changement survenu dans les localités mêmes; mais ce que je sais bien, c'est que si j'eusse été en état de parer aux dépenses et, surtout, d'obtenir du gouvernement l'autorisation nécessaire, je ne serais reparti de cette ville, qu'après avoir tenté, par tous les moyens possibles, de retrouver l'entrée du puits dont parle Fazzèllo; découverte, qui n'exigerait qu'une fouille ordinaire; et dont la réussite pourrait jeter beaucoup de jour, sur la construction intérieure des thermes de l'ancienne Sélinunte; thermes, qui, vu leur adhérence à la grotte en question, et les voies souterraines dont parle l'historien, n'offrent aujourd'hui, selon moi, qu'uné très-petite partie de leur extension primitive; car je serais très-porté à croire qu'ici, comme dans les thermes de Trîtoli, ces mêmes voies aboutissaient sans doute, à la source même des caux; et qu'ici comme là, cette source continuée par l'art, était reçue dans un bassin, au centre d'une salle souterraine?

Forcé d'abandonner l'honneur de la découverte, aux voyageurs plus riches et plus chanceux; je ressorts de la grotte, plus lentement que je n'y suis entré, et poursuivis mon chemin sur cette même montague, qui, comme une vaste chaudière, fume et bouillonne autour de moi. Le seul objet remarquable que j'apercus ensuite, ce fut une autre caverne, située vers l'est, et nommée, je ne sais trop pourquoi, la grotte des Pucelles? Celle-ci ne paraît point avoir jamais servi de bain, et, toutefois, selon la remarque très-juste de Fazzêllo, elle en a toutes les qualités requises; puisqu'il est vrai de dire que, la plus légère excavation faite au sol, en fait facilement sortir une masse de vapeurs sulfurcuses, aussi fortes et aussi chaudes que celles de la grotte principale.

### AUX RUINES DE SÉLINUNTE. 327

Ici, n'ayant plus rien à voir, je repris la route de la ville, où les ennuis d'un assez méchant gite ne contribuèrent pas, sans doute, à me faire oublier la parte de mon puits, et la vue de mes voies souterraines!

# RUINES DE SÉLINUNTE.

Au bout d'une longue journée de marche, me voici enfin sur le sol de l'ancienne Sélinunte; ville célébre dans l'histoire des guerres de Carthage et de Rome, en Sicile; dont le nom, selon les antiquaires, viendrait du mot grec selinon, ache, plante qui abondait en effet, et abonde encore de nos jours, aux environs de cette ville, ou plutôt de ses ruines. Sélinunte fut fondée par les Phéniciens (1), à une époque incertaine. L'an du monde 4554, selon le calcul d'Eusèbe, cité par Fazzêllo (2), ceux-ci en furent chassés par les habitans de Mégare, sous la conduite d'un certain Pammilios (3), cent ans après la fondation de leur propre ville. Les habitans de Sélinunte eurent beaucoup à soussiir des agressions des Ségestans, leurs voisins (4). Deux cent quarante-deux ans après la fondation de leur ville, les Carthaginois, sous la conduite d'Annibal, s'emparèrent de Sélinunte, et la livrèrent aux flammes, après avoir massacré six mille de ses habitans, et emmené

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 14.

<sup>(2)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 6. cap. 4.

<sup>(3)</sup> Thucyd. Hist. lib. 6.

<sup>(4)</sup> Id. ibid.

les autres avec eux, en qualité d'esclaves (1). Quelques années ensuite, Hermocrate, de Syracuse, rassembla le peu de ses habitans échappés au carnage général, par la fuite; et releva les murs de leur malheureuse ville (2). Enfin, à l'époque de la dernière guerre punique, dans la 129°. olympiade, c'est-à-dire environ deux cent soixante-quatre ans avant notre ère, Sélinunte se déclara en faveur des Romains, et leur envoya même des secours contre les habitans de Syracuse (3). Cet abandon de la cause commune, ne paraît pas l'avoir préservée des malheurs qui accablèrent les autres républiques Siciliennes, puisqu'au temps de Strabon même, qui écrivait sous le règne d'Auguste, c'està-dire, dans les premières années de notre ère; Sélinunte n'offrait plus déjà qu'un monceau de ruines? A la vérité, peu de temps après la prise de Syracuse, vers le milieu de la seconde guerre punique, elle ressortit encore de ses ruines; et, sous le titre de colonie romaine, obtint de grands privilèges du sénat; mais elle ne fut alors que l'ombre de son ancienne gloire, et son nom senl lui resta.

Les tristes restes de cette ville sont épars çà et là , de nos jours , sur le rivage de la mer d'Afrique , non loin de la tour dite , anciennement , des Li-

<sup>(1)</sup> Diod. Loc. cit. Pauzan. lib. 6.

<sup>(2)</sup> Id. ibid.

<sup>(3)</sup> Id. ibid.

pûlci (1), et aujourd'hui, des Palici; au centre d'un petit district, connu sous le nom de la Marinêlla ou Piliers des Géants (2); Mazzàra, ville de la côte occidentale, à peu de distance de Sélinunte, et dont je parlerai par la suite, a long-temps disputé au district en question, l'honneur d'avoir été l'ancien site de cette même ville; et ce n'est que vers le milieu du seizième siècle, c'est-à-dire, en 1551, que l'historien Fazzêllo (3) combattit avec juste raison, une prétention, privée de toute espèce de fondement ; et , sur l'autorité de Strabon, de Ptolomée, de Pomponius Mela, de Pline et de plusieurs autres, démontra jusqu'à l'évidence, que les ruines en question, ne purent appartenir qu'à la ville des Phéniciens. On lit, en effet, dans Diodore, un passage assez positif, sinon pour prouver l'identité de celles-ci, du moins pour renverser de fond en comble le système de tous ceux qui s'étaient obstinés à confondre les deux dernières villes : Annibal, dit-il, ayant pris avec lui quelques troupes à la solde des habitans de Ségeste, et des autres confédérés, partit de Lilybée, et se dirigea vers Sélinunte; arrivé au fleuve Mazzarus, [Mazzàra], il s'empara d'une place forte, qui était sur les bords de ce fleuve. Ensuite, s'étant approché de la ville de Sélinunte, il divisa toutes ses trou-

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Loc. cit.

<sup>(2)</sup> Bîscari, Ortolâni, Nibby et les autres.

<sup>(3)</sup> Loc. cit.

pes en deux parties; et commenca à donner l'assaut à la ville, dont il battit vigoureusement les murailles, avec des machines, montées sur six énormes tours, qu'il avait fait construire à cet effet (1). Il résulte de ce passage, que la place forte que surprit Annibal, et qui était située au delà du Mazzarus, ne peut être en effet que l'ancienne Mazzaris, qui, sous le nom de Mazzâra, occupe encore de nos jours le même site; que cette place forte n'était autre que la ville, vers laquelle le Carthaginois se porta ensuite, et dont il renversa les murs; et ensin que, comme aucun des anciens historiens et géographes n'ont placé, dans le lieu en question, aucune autre ville que Sélinunte; il en résulte, dis-je, que les ruines dont nous allons parler nous-mêmes, ne peuvent être, et ne sont en effet, que celles de cette dernière ville? Au reste, l'expérience journalière, vient encore ici à l'appui de la vraisemblance historique et géographique; puisqu'il est vrai de dire, qu'on trouve assez souvent sur le site en question, des médailles de bronze et d'argent, qui portent d'un côté le mot de Selinontion, écrit en caractères grecs, avec la figure d'un serpent allaité par une femme ; et de l'autre , la figure d'un chien. Quant à l'époque de la destruction totale de cette ville, la première dont les Sarrasins s'emparèrent,

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hst. lib. 14.

l'historien que je viens de citer, rattache le fait à l'invasion des Normands, qui, selon lui, la détruisirent de fond en comble, après en avoir chassés les Arabes (1); d'où il résulte que la destruction complète de Sélinunte, se rattache ellemême à une époque aussi récente que la fin du onzième siècle; et que les Normands d'alors, ne le cédaient, en barbarie, ni aux Sarrasins, ni aux Vandales, ni aux Goths?

Vainement, parmi les tristes ruines de cette ville célèbre, cherche-t-on aujourd'hui la preuve de son ancienne magnificence! ces ruines qui sont couchées, çà et là, sur la cime et la pente de deux petites collines, qui s'étendent insensiblement jusqu'aux bords de la mer d'Afrique; mer qui, sur ces malheureux bords, apporta si souvent leurs avides spoliateurs; ces ruines, dis-je, ne consistent que dans celles de trois temples, d'une des portes de l'ancienne ville, de ses murs, et enfin de quelques édifices, qu'on suppose avoir été les maisons des habitans mêmes.

## Premier Temple de Sélinunte.

LE premier des trois temples, celui qui est au levant, ne conserve aujourd'hui qu'une seule et unique colonne, formée par quatre énormes blocs posés à vif l'un sur l'autre; la corniche et l'archi-

<sup>(1)</sup> Fazzêllo. Loc. cit.

trave gisent à terre; celle-ci paraît avoir été formée de blocs qui n'ont pas moins de vingt-un pieds de long, sur sept de large; deux de ces énormes masses formaient l'épaisseur de ce même architrave. Plusieurs autres colonnes non cannelées, et qu'on suppose avoir appartenu au portique, sont également sur le sol; celles-ci n'ont pas moins de 10 pieds 1 pouce 4 lignes de diamètre. Plus loin sont des fragmens de colonnes cannelées, qu'on croit avoir été placées aux quatre angles des portiques. Des mesures récemment prises ont prouvé que ce temple, de même que les deux autres, était un carré long; sa longueur, prise sur les fondemens qui existent en partie, était de 373 pieds 4 pouces, et sa largeur de 136 pieds 10 pouces 8 lignes.

## Second Temple de Sélimente.

A dix ou douze pas du premier temple, on en remarque un autre, qui, un peu moins dégradé, offre du moins encore le fût de trente-six colonnes cannclées et sans base, d'une seule pièce, et plus ou moins bien conservées. Ces colonnes appartenaient évidemment au portique intérieur; elles sont un peu moins grosses que celles du premier temple; la longueur de celui-ci est de 186 pieds 8 pouces; sa largeur, de 74 pieds 8 pouces. Ici, le soubassement de l'édifice existe en entier.

Troisième et dernier Temple de Sélinunte.

En revenant un peu ici, vers l'ouest, et à peu de distance du premier, on voit les ruines d'un autre temple, qui, pour tout témoignage de son ancienne splendeur, ne conserve aujourd'hui qu'un seul et unique pilastre, qu'on croit avoir appartenu à sa nef? tout le reste est détruit, renversé sur la terre, ou entièrement disparu. Les restes du soubassement ont donné lieu de croire que ee temple, plus grand que le second, mais moins grand que le premier, avait 225 pieds 7 pouces 8 lignes de long, sur 68 pieds 5 pouces 4 lignes de large. Il est inutile d'ajouter que chacun de ces édifices est d'ordre gréco-sicule. Au reste, l'absence absolue de toute autre espèce de ruines sur le site occupé par ces trois temples, a fait conjecturer, non sans quelque raison, qu'ils s'élevaient jadis hors des murs de Sélinunte.

### AUTRES RUINES.

Assez peu satisfait du fruit de mes peines, et comptant moins encore sur l'intérêt des choses qui me restaient à voir, je m'éloignai de ces débris informes, et suivis tristement les pas de mon guide, qui, après m'avoir fait descendre la colline, et s'être dirigé vers le sud-ouest, s'arrêta brusquement au milieu d'une vallée profonde, pour me faire admirer d'autres monceaux de ruines, plus confuses et plus dégradées encore que les premières;

et que, selon une leçon préparée d'avance, il ne manqua pas de me donner pour les restes de la ville même. De là, il me conduisit vers le port, ou plutôt, vers quelques fondemens énormes, quelques débris d'anciens escaliers, qui, à ce qu'il m'assura, dépendaient de la porte même, porte qui, menant du port à la ville, aurait servi d'entrée au fameux Annibal, lors de la prise de Sélinunte! Peu tenté de lutter d'érudition, avec un savant de ce genre, je feignis de l'en croire sur parole, et je me hàtai de le suivre, vers de nouvelles curiosités. Celles-ci, par bonheur, se trouvaient placées sur la route qu'il nous fallait suivre, pour achever cette longue et fastidieuse course; et tout cela se bornait, à des décombres entassés les uns sur les autres, dont la vue ne vaut assurément pas la peine qu'il m'en coûta à les parcourir! Toutefois, ces ruines informes ont donné lieu à des dissertations bien profondes, et surtout bien complétement inutiles; car, aux yeux de certains antiquaires, décidés à rendre raison de tout, ces ruines ne seraient autres que celles des trois temples, situés dans l'intérieur de l'ancienne Sélinunte, et où les femmes et les enfans se sauvèrent, au moment de la prise de la ville, comme dans un lieu sacré, qui devait les défendre contre les outrages du vainqueur; temples, dans lesquels, comme Diodore le fait clairement entendre (1), les soldats

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 13.

d'Annibal n'auraient fait, tout au plus, que prévenir l'intention de leur chef, en brûlant à la fois les femmes, les enfans et les temples! le boucher carthaginois fut parfaitement secondé: tout fut consumé par la flamme; les pierres même ont disparu.

# VOYAGE

# DES RUINES DE SÉLINUNTE

# A DRÉPANUM.

Dans l'espace de deux à trois lieues, qui séparent les ruines de Sélinunte, de l'Entella, d'Antonin et de Cluvérius, aujourd'hui Castelvetrâno, petite ville du second ordre, et qui ne doit, sans doute, qu'à une seule et unique cause, l'honneur d'être visitée par les voyageurs qui, comme moi, passent de Sélinunte à Mazzara : la nécessité d'un lieu de repos intermédiaire; dans l'espace de ces deux ou trois lieues, dis-je, on est constamment entouré de sites plus ou moins classiques; par malheur les contradictions assommantes des historiens, des géographes et des antiquaires ne contribuent pas peu à détruire l'illusion; et les grands souvenirs que celle-ei fait naître, sont effacés par celles-là! c'est ainsi, par exemple que, sur le sol où Cluvérius exhume et place le marais Gonusa, Inycum, Pynthia, Éleethium, Legum et Halycie, Antonin n'exhume, et ne place rien lui-même!

H.

### 338 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE

### ENTELLA OU CASTELVETRANO.

LA petite ville de Castelvetrâno passe généralement, comme je l'ai dit déjà, pour occuper le site de l'ancienne Entella. Toutefois, par suite des opinions contradictoires dont je viens de parler, et qui, à tout moment, arrêtent et confondent ici l'esprit du voyageur; Fazzèllo se récrie contre ce dernier système; et de sa propre autorité d'historien, de géographe et d'antiquaire, il donne le démenti à l'Itinéraire d'Antonin, comme à la Carte de Cluvérius; et transporte l'ancienne Entella, fort au loin, dans les terres (1), du côté de Marsâlla, ville dont je parlerai par la suite.

L'origine de cette ancienne ville se perd, pour ainsi dire, dans la nuit des temps fabuleux, aussi n'en reste-t-il pas une pierre. En fait d'origines historiques, le témoignagne d'un poëte vaut, parfois, celui du plus grand historien; et, Silius Italicus nous assure, qu'Entella fut construite par le Troyen Entellus, ami et compagnon d'Énéc (2); celui-là même dont Virgile a décrit le combat, avec le pugyliste Darès (3). Depuis cette même époque, c'est-à-dire, douze cent neuf ans avant notre ère, jusqu'au rétablissement de la répu-

<sup>(1)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 10. cap. 3.

<sup>(2)</sup> Sil. Ital. Poëmata, lib. 14.

<sup>(3)</sup> Virg. Æneid. lib. 5.

blique, à Syracuse, intervalle qui comprend environ huit cent soixante-douze ans; l'histoire se tait entièrement sur le sort de cette ville; et son nom n'est cité que dans le cours de l'expédition des Carthaginois en Sicile; expédition confiée à Hannon, contre laquelle les habitans de Corinthe envoyèrent, à Syracuse, un secours d'hommes et de vaisseaux, commandés par le célèbre Timoléon; et que les Carthaginois commencèrent par la prise de la ville d'Entella, qui se rendit volontairement à eux, puis, fut reprise ensuite par les Corinthiens (1). On ignore entièrement ce que devint cette ville dans les temps postérieurs; et l'on ne sait pas même, si l'Entella détruite par l'empereur Frédéric II, qui en chassa les Sarrasins, était, ou non, l'ancienne ville d'Entella? Que de vides et de doutes dans l'histoire! L'énumération seule des faits douteux ou entièrement ignorés, ferait un assez gros ouvrage, et un ouvrage très-curieux. Ce qu'il y a de certain, ou du moins, ce que j'assure, d'après ma propre expérience, c'est que ce territoire, quant à la qualité des vins qu'il produit, mérite encore, de nos jours, les éloges que lui ont donnés Strabon et Silius Italicus.

C'est dans l'église cathédrale de Castelvetrâno, et non pas dans la collégiale de Marsàlla, comme Borch le donne faussement à entendre, qu'est placée

<sup>(1)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 16.

340 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE la belle statue du Gagîni, l'un des premiers artistes, je ne dis pas de la Sicile, mais du reste de l'Italie; et que, plus mal à propos encore, le même auteur nomme Guaguini (1); parmi un assez grand nombre d'artistes et de littérateurs auxquels cette ville donna naissance, je citerai seulement le musicien, François Màggio, qui florissait au 17'. siècle, et qui peut être compté au nombre des premiers compositeurs modernes.

Par suite de ce penchant funeste qui, en fait de musique, comme de tous les autres arts, nons éloigne de plus en plus de la simplicité des grands maîtres, et nous fait applaudir jusqu'à l'infraction de toutes les règles du bon sens et du goût, de même qu'à Florence, à Rome, à Venise et à Naples, les chefs-d'œuvre des Pergolèse, des Anfôssi, des Piccîni, des Sàrti, des Gugliêlmi, des Sacchini, des Paësiello et des Cimarôsa, ont entièrement cédé la place, aux compositions monstrueuses du seigneur Joachin Rossîni; de même, dis-je, les ouvrages dramatiques de Màggio, sont maintenant ignorés au milieu de son propre pays. Eh! qui pourrait s'en étonner, si, de nos jours, à Naples même, les noms de Cimarôsa et de Paesiêllo n'ont pas été trouvés dignes d'être gravés, ainsi que quelques autres, à l'entrée d'une salle (2) dont

<sup>(1)</sup> Borch. Loc. cit. lett. 13, pag. 34.

<sup>(2)</sup> Je veux parler ici du fameux théâtre de San Cârlo; car la manic hagiologique, qui, dans toute l'Italie,

les murs retentirent si long-temps de leur chant naturel et sublime? murs, qui semblent s'étonner eux-mêmes, d'être forcés à bruire aujourd'hui, sous des accords impunément barbares! Non-seulement la musique du compositeur en question, jouit effectivement à Naples du privilége inouï, d'être exécutée seule sur le théâtre royal de St.-Charles; nonseulement encore, l'infatuation générale pour une musique qui n'en est pas une [ car le chant est l'essence de la musique, et le bruit ne constitue pas le chant]; cette infatuation rejette depuis long-temps, sur un théâtre secondaire (1), la seule musique digne de ce nom : mais il n'est pas un artiste, pas un amateur même, qui dans un concert, soit public, soit privé, osat chanteraujourd'hui, un morceau de la vieille École! A mon retour à Naples, me trouvant au théâtre consacré à cette vieille école, un jour où l'on chantait, tant bien que mal, la vieille musique du Mariage Secret; un petit homme, qui toutefois ne manquait pas d'oreille, me demanda brusquement le nom de l'auteur de cette antiquaille!

Il faut cependant rendre cette justice aux différens Conservatoires de Naples, que d'ajouter ici, qu'ils proscrivent en effet, comme essentiellement contraire aux vrais principes de l'art, la totalité des ouvrages du compositeur en question;

domine en souveraine, cette manie, dis-je, colloque partout le nom des saints.

<sup>(1)</sup> Le petit théâtre dit del Fondo.

3/12 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE mais il n'en est pas moins certain, qu'une fois sorti de cette école, si célèbre jadis, en talens remaguables; le jeune artiste, réduit à travailler pour vivre, est forcé, en dépit de lui-même, comme en dépit des règles de son art, de se ployer au mauvais goût du siècle; de sacrifier le naturel au bizarre, l'expression au bruit, la grâce à l'affectation ridicule; qu'il est forcé de faire de son orchestre un pare d'artillerie; de son théâtre, un champ de bataille; et d'étousser rossiniquement la voix de ses chanteurs, sous les coups redoublés, des tambours, des trombones, des fifres, et des cloches! Il résulte de ces remarques, que le goût de la bonne musique est à peu près perdu en Italie même, et particulièrement à Naples, cette ville qui en fut si long-temps le berecau! et que. fourvoyé dans sa route, et s'éloignant de plus en plus du but, l'art, privé désormais des grands principes qui le soutinrent, ne tardera pas à rentrer lui-même dans l'oubli, qui recouvre, déjà, le nom et les chefs-d'œuvre des grands maîtres.

#### MAZZARA.

La ville de Mazzâra, qui donne son nom à la vallée, sur la côte occidentale de laquelle elle est située, n'est qu'à une journée de chemin de Castelvetràno. Si la similitude du nom, jointe aux convenances locales, peut prouver l'identité d'un lieu, comment concevoir que, contre l'autorité

d'Antonin, de Cluvérius, de Fazzêllo même, et surtout contre la vraisemblance; comment concevoir, dis-je, qu'un géographe national (1) ait voulu colloquer ici l'Emporium, ou marché des habitans de Sélinunte, plutôt que de voir, avec tous, le Mazarum des Latins et des Grecs, dans le Mazzára des modernes Sicules? une opinion aussi étrange, exigerait peut-être quelque chose de plus, qu'une assertion pure et simple?

Ainsi que je crois l'avoir dit déjà, la petite ville de Mazzâra est située sur la côte méridionale du pays. Annibal (2) s'empara de cette place, qui, de son temps, n'était qu'un bourg, nommé Mazarum, et protégé par une forteresse. L'an 826 de notre ère, elle tomba au pouvoir des Arabes, qui l'agrandirent beaucoup, et lui donnèrent le nom qu'elle donna elle-même au reste de la vallée, dont elle devint alors, et dont elle est encore la capitale.

Cette ville ne possède pas un seul reste de ses anciens monumens ; si ce n'est peut-être, trois sarcophages ornés de bas-reliefs, d'un travail assez médiocre ; quelques fragmens de colonnes, renversés dans les rues de la ville; et une tête de lion en marbre, à la porte d'une des églises; enfin, dans

<sup>(1)</sup> Ortolâni, Dizion. Geogr. della Sicil. art. Maz-zâra.

<sup>(2)</sup> Diod. Bibl. Hist. lib. 14.

344 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE un musée appartenant, je crois, à M. le comte Grignâni, les seules pièces dignes de remarque, consistent dans une tête de vieillard, et surtout, en un très-beau vasc d'albâtre, d'environ 2 pieds 4 pouces de haut, et orné de bas-reliefs représentant des oiseaux et des feuillages. Quant à la ville même, il faudrait ne pas l'avoir vue, pour n'être pas tenté de la passer sous silence. Un géographe moderne lui donne huit mille trois cent trente-cinq habitans, un tiers de lieue de circuit, et quelques maisons fort décentes : tout cela peut être très-vrai; mais tout cela n'en fera jamais une belle ville.

C'estici que naquit le fameux chevalier Artale; ce Calprenède de la Sicile, était également la meilleure lame et le plus méchant poëte de son temps; et de même que l'auteur de Juba, il soutenait, à la pointe de l'épée, la réputation de ses vers! Ce terrible enfant d'Apollon parcourut long-temps l'Itatalie, la Grèce et l'Allemagne, distribuant çà et là, sur sa route, des coups d'épée et des sonnets!

### Tour de la Sibylle. Promontoire Lilybée.

Un peu au delà de cette dernière ville, sur la route de Marsàlla, on remarque le petit promontoire Câpo Fêro, qui, selon Fazzêllo, est le point de la Sicile le plus voisin de l'Égypte. Un tiers de de lieue plus loin, est une vieille tour moderne, qui s'élève au bord de la mer, et à qui les gens du pays donnent le nom de Tour de la Sibylle, par

allusion sans doute au séjour de la Sibylle de Cumes, qui mourut, en effet, dans les murs de la ville voisine. Enfin, au bout de sept à huit lieues de chemin, depuis la ville de Mazzàra, on arrive au fameux promontoire Lilybée, qui, forcé de changer un nom harmonieux et classique, contre un nom prosaïque et obscur, prend celui d'une méchante chapelle, dédiée à S. Boëo! ce promontoire forme la pointe occidentale du triangle sicule. S'il faut s'en rapporter au témoignage d'un ancien géographe (1), c'est de ce même lieu, qu'un certain Grec nommé aussi Strabon, aurait vu et compté les vaisseaux qui sortaient du port de Carthage. Ce fait, répété par Varron, Solin et Pline, ne peut ètre entièrement révoqué en doute, puisqu'il est vrai de dire que, quoique la partie la plus saillante du cap, soit encore éloignée, de quarante à quarantecinq lieues, des côtes de l'Afrique, il paraît certain cependant que, sans le secours d'une lunette, mais par un temps suffisamment clair, on peut, au dire de Fazzêllo (2), apercevoir d'ici le célèbre promontoire de Mercure, aujourd'hui cap Blanc, sur la côte opposée de l'Afrique. Le port, formé par la courbure septentrionale du promontoire Lilybée, était un des plus vastes et des plus beaux ports de la Sicile, avant l'époque où

<sup>(1)</sup> Strab. lib. 6.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. Dec. I, lib. 7., cap. 1.

346 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE Charles-Quint achevant, en 1538, ce que les Romains avaient commencé long-temps avant lui (1), fût parvenu à le combler, en y faisant jeter d'énormes blocs de pierre (2). Ce port n'est plus effectivement qu'une espèce de marais, où croupissent des eaux malfaisantes. Ce fut ici qu'Annibal débarqua, lors de son expédition contre la ville de Sélinunte, et où, fort long-temps après lui, les Phéniciens construisirent une ville à laquelle ils donnèrent le nom de Lilybée (3). Les habitans de cette ville retinrent long-temps sans doute, les mœurs de leurs premiers parens; car, tout en donnant à leur ville l'épithète de sept fois illustre, Cicéron (4) les traite lui-même de barbares. Cette ancienne Lilybée est maintenant à quelques pieds au-dessous du sol, sur lequel s'élève la ville moderne de Marsâlla, dont le nom, purement arabe, signifie port de dieu; elle fut pendant long-temps la dernière demeure de la célèbre Sibylle de Cumes, celle-là même qui, pour ne pas gâter le métier, préféra de livrer aux flammes les livres dont Tarquin-l'Ancien ne lui offrait qu'un prix fort au-dessous de leur valeur présumée.

<sup>(1)</sup> Polyb. Hist. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Loc. cit.

<sup>(3)</sup> Diod. Bib. Hist. lib. 14.

<sup>(4)</sup> In. Verr.

### PUITS DE LA SIBYLLE DE CUMES.

On voit encore, sous l'églisc de Saint-Jean-Baptiste, située sur la partie la plus élevée du promontoire, le fameux puits dont les eaux avaient la vertu singulière de donner aux buveurs la connaissance des événemens futurs. Par malheur, pour les princes et les peuples, ces eaux précieuses sont entièrement taries, et les uns et les autres ne voient plus à deux pas devant eux! Au reste, ce monument, dont la célébrité fait le seul mérite, est une espèce de souterrain creusé sous l'église en question, et dans l'une des parties duquel est construit un autel dédié au saint Précurseur. Un peu plus loin est une source, dont l'eau tombe dans un petit bassin circulaire, pour se perdre ensuite sous terre. C'est à ce souterrain, à ce bassin, et à cette même source, que se réduisent toutes les curiosités de l'ancienne Lilybée; curiosités, auxquelles on peut joindre encore, quelques carrières aux environs de la ville, et qui, dans leur état actuel, paraissent avoir été jadis la sépulture des anciens habitans. Bîscari cite aussi une inscription punique, qui aurait été déconverte, en 1779, sur le site de Mozïa, ville ancienne entièrement détruite, et qui était située dans une des cinq petites iles, qui croupissent maintenant à l'entrée du marécage, nommé le port de Marsàlla; cette inscription, transportée aujourd'hui dans l'ancien palais du prince de Torremûzza, est dans un tel état de 348 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE dégradation, qu'eussé-je été moi-même en état de la lire, j'aurais couru grandrisque d'y perdre mon latin!

Si la nouvelle ville ne possède plus rien de l'ancienne, du moins est-elle assez belle elle-même, pour consoler le voyageur. Au nombre des choses que j'y remarque, je ne citerai point sa citadelle, ses quatre bastions et ses vastes casernes; tout cela se voit partout ailleurs, et tout cela figurerait fort mal dans un voyage comme le mien; mais je ne puis passer sous silence, la propreté très-remarquable et la régularité de ses rues ; le vaisseau de sa cathédrale, dédiée à je ne sais quel saint, et ornée de très-belles colonnes, volées à je ne sais quel ancien monument? je citerai également le clocher d'une de ses églises, ou plutôt d'un ses couvens; clocher qui, quoi qu'en dise un certain voyageur moderne (1), ne devient pas plus raisonnable avec le temps, et vacille encore de nos jours, par l'effet de l'ébranlement des cloches.

### VINS DE MARSALLA.

LE territoire de cette ville est un des plus fertiles du pays; outre d'assez belles salines, mais moins belles cependant que celles de Tràpani, on y exploite aussi des carrières, d'un marbre qui ne le cède point, en durcté et en blancheur, au fameux marbre de Carràra: ce pays abonde aussi en blé,

<sup>(1)</sup> Borch. Loc. cit. lett. 13, pag. 34.

en soude, en huile, en coton, et surtout en vins; ceux-ci passent, avec raison, pour les meilleurs de la Sicile. Les Anglais, qui savent profiter de tout, font ici ce qu'ils font à Lisbonne, à Madère et à Bordeaux : ils accaparent tous les vins du pays ; et, par suite de la préparation qu'ils leur donnent, ils parviennent à faire du vin de Marsalla, un vin qui se vendrait, et se vend effectivement à Londres, pour du Madère de première qualité. Une seule maison anglaise, sous la raison Wood-House et compagnie, est chargée de cette grande entreprise, qui fait à la fois sa fortune et celle de tous les habitans; les ouvriers qu'elle emploie sont, sans aucune espèce de doute, les seuls qui gagnent ici de quoi vivre. Les caves de cette maison sont comme autant de villes souterraines; et l'on ne sait ce qui est le plus digne de remarque, de l'immense quantité des tonneaux qu'elles renferment, ou de l'ordre et de la propreté qui y règnent? Que de branches d'industrie, entièrement négligées, si non même ignorées en Sicile, offrent aux spéculateurs étrangers, des produits précieux, qu'ils vont chercher à grands frais dans les colonies ou dans l'Inde, et qui sont ici sous leur main ! car, pour rendre, au centuple, tout ce qu'on voudrait exiger d'elle, la terre de ce pays n'attend que la demande; mais l'attend depuis deux mille ans!

La fertilité naturelle de cette terre confond en en effet, les calculs, et passe tous les exemples connus? il y a tel canton en Sicile. qui, sans

350 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE autre culture, que de jeter la semence au hasard, sur un sol hérissé de cailloux et de pierres, et que la charrue n'ouvrit pas depuis des siècles; centuple chaque grain semé. Assez de glands! s'écriaient les premiers Grecs, qui vinrent habiter le pays. On sait que la canne à sucre et la vigne croissent ici d'elles-mêmes, et sans aucune? culture il en est ainsi de tous les arbres fruitiers des autres pays du monde. Le sel, le safran, la cannelle, les épices, le coton, la soude, l'alun, le soufre, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le fer, le salpêtre, les pierres précieuses, tous les bois de teinture, l'indigo même; tout ce qui croît ailleurs, croît, ou pourrait croître en Sicile! à quoi donc attribuer sa stérilité présente? les ministres napolitains tiennent seuls le mot de l'énigme.

#### VOYAGE DE MARSALLA A DRÉPANUM.

Marsalla est à six lieues de l'ancienne Drépanum, aujourd'hui Trâpani; la route qui sépare ces deux villes, longe constamment les bords de la mer d'Afrique; cette route, de même que celle qui va de Mazzâra, à la première de ces deux villes, est une des moins montueuses de tout le reste de l'île. Entre le promontoire Lilybée, et Drépanum, on a successivement en vue, sur la gauche, les îles plus ou moins grandes d'Éguse, d'Hiéra, ou Sàcra; de Probantia, Bucîna, ou Favignâna; de Marîttimo, et de Levânzo; vien-

nent ensuite les îles, dites les Salines, et que les anciens connurent sous les noms de Didymes et Thermysies, noms qu'il ne faut point confondre avec deux noms absolument semblables, donnés à deux des îles Éoliennes; et, au reste, la plupart de ces îles furent jadis des volcans. Éguse, ou la Favignâna, est la plus grande de toutes; elle a six lieues de circuit, et deux ports ; l'un, du côté de Lilybée; l'autre, du côté de Trâpani. On y voit un château-fort, qui, comme tous ceux élevés dans ces petites îles, est destiné à renfermer les prisonniers d'état; ce qui veut dire ici, comme partout ailleurs, les hommes assez malheureux, pour déplaire à un ministre! Le terrain de cette île produit de très-beau safran : on y remarque un grand nombre de grottes, dans l'une desquelles se trouvent d'assez belles stalactites ; l'auteur du dictionnaire géographique de la Sicile, prétend y avoir vu lui-même la farine fossile de Waller. Ce rocher est entièrement calcaire. On y voit aussi une vaste tannerie appartenante à M. Pallavicîni, de Gènes, à la famille du quel, l'île appartenait auciennement. L'île, dite le Marîttîmo, n'a pas plus de trois lieues et demie de circuit; sa forteresse est réservée aux criminels d'état, au premier chef. L'île produit beaucoup de câpres, et surtout d'excellent thym; ce qui attire une grande quantité de mouches à miel, dont les travaux font la principale richesse des habitans de l'île. Levânzo, la plus petite des trois, est entiè-

352 VOYAGE DES RUINES DE SÉLINUNTE, ETC. rement converte de bois, et n'a pas au delà de deux lieues et demie de tour. C'est surtout dans la première de ces îles, je veux dire dans la Favignàna, que se répète, le plus souvent, le fameux et inexplicable phénomène que l'on voit, soit dans la baie de Messine, soit dans quelques autres parties de la Sicile; phénomène, que les gens du pays connaissent sous le nom bizarre de Fáta Morgana, fée Morgane. Au-dessus de la pointe méridionale de l'île, vers l'heure de midi, au moment où le ciel est le plus calme et le plus chargé d'azur, apparaissent une multitude innombrable de figures fantastiques, qui, rangées en ordre de bataille, se livrent mutuellement le combat, et s'évanouissent ensuite d'elles-mêmes. La plupart des historiens et géographes siciliens, soit anciens, soit modernes, ont parlé de ce phénomène; l'un de ces derniers (1) a été jusqu'à avancer, que ce spectacle étrange a souvent alarmé la garnison de Trapàni? De tous les voyageurs qui ont écrit sur la Sicile, Borch est le seul, que je sache, qui n'ait rien dit du phénomène en question; Brydone y croit sans l'avoir vu (2); pour moi, qui ne l'ai pas plus vu que lui, il m'est bien permis d'en douter.

<sup>(1)</sup> Massa. Sic. in Prospet. Part. 2, pag. 430.

<sup>(2)</sup> Brydone. Loc. cit. lett. 4.

# DRÉPANUM.

On ignore entièrement le nom des premiers fondateurs de Drépanon, ville que les Latins nommèrent ensuite Drépanum; et que, par corruption, les modernes nomment eux-mêmes Trâpani. Quant à l'étymologie du nom même, l'histoire qui, dans les temps anciens, emprunta si souvent les couleurs de la fable, c'est-à-dire, les idées superstitieuses du siècle; et qui, plus souvent encore, confondit les faits et les dates ; l'histoire , dis-je , remet de nouveau sur le tapis, le vieux conte de la faux de Saturne, qui, de même que le crâne de plus d'un saint de la légende, serait tombée en différens pays. Le lecteur se rappelle peut-être, que le grand Thucydide et une foule d'autre avec lui, nous avaient assuré que la chute de cette même faux, fut l'origine du premier nom de Zancle, donné à la ville de Messine, située à deux cents milles au delà, à l'autre extrémité de l'île? (1) Et voilà que, oubliant leur premier conte, les mêmes historiens nous assurent que la faux en question, tomba perpendiculairement de l'empirée, sur les bords de la mer d'Afrique; et que, du nom de cette faux, la ville bâtie ensuite reçut le nom de Drépanon?Le fait est que la cour-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 171. II.

bure naturelle du promontoire qui forme le port de l'une et de l'autre ville, est la seule étymologie probable de l'une et l'autre dénominations (1).

Au milieu des ténèbres qui pèsent sur l'origine de cette ville, l'historien Fazzèllo paraît avoir porté quelque peu de lumière : il remarque que, par suite d'une ancienne tradition, et d'une inimitié plus ancienne encore, les modernes habitans d'Érix, nommé aujourd'hui Mont Saint-Julien, ont coutume de donner aux nouveaux habitans de Drépanum, le sobriquet injurieux de Grecs; d'où l'auteur en question tire cette conséquence, assez probable sans doute, que, de mème que l'ancienne Érix fut effectivement fondée par les Troyens; l'ancienne Drépanon fut probablement fondée par quelque colonie grecque (2)?

C'est dans le port de cette ville que Virgile a fait aborder son héros; c'est là encore que, selon la fable du poëte, Énée aurait perdu son père (3); c'est enfin à la vue de ce même port, que, sur le point d'engager le combat avec la flotte carthaginoise, P. Claudius Pulcher fit jeter à la mer les poulets sacrés qui avaient refusé de manger; par la seule raison, disait-il, que, s'ils ne mangeaient pas, il fallait du moins qu'ils

<sup>(1)</sup> Le mot grec zanclos, signifie faux; drepanon, signifie courbé en forme de faux.

<sup>(2)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 7, cap. 2.

<sup>(3)</sup> Virg. AEneid. lib. 3 adfin.

bussent! ce jeu de mots lui coûta cher : le consul philosophe fut battu, et les dévots du temps n'en furent ni surpris ni fâchés.

De l'autre côté du port s'élève un roc à pic, audessus duquel est construite une petite forteresse fort ancienne, que l'on nomme la Colômbara. J'ignore si l'analogie du nom peut justifier beaucoup le rêve de quelques antiquaires, qui, sans aucune autre espèce de preuves, placentici le site d'un Columbarium ou tombeau, qui aurait dépendu de l'ancien temple de Vénus-Érycine, temple dont je parlerai plus loin? ce qu'il y a de certain, c'est que Fazzêllo n'en dit mot; et qu'en admettant le fait, il n'en serait ni plus ni moins intéressant, vu l'absence totale des restes de cette prétendue tombe.

Drépanum, au rapport de Polybe (1), était déjà assez considérable à l'époque de la première guerre punique, c'est-à-dire, deux cent soixante-quatre ans avant notre ère; le même auteur ajoute même, qu'elle fut d'un grand secours aux Romains, qui en firent une ville consulaire. Pline le jeune et Cornélius Népos en ont parlé de même. Cependant il résulte de l'existence actuelle des anciens murs, que Drépanum ne fut jamais aussi grande que la moderne Trâpani. Au temps de l'historien Fazzèllo, l'empereur Charles - Quint renferma celle - ci dans de nouveaux murs (2), qui n'ont pas

<sup>(1)</sup> Polyb. Hist. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 7, cap. 2.

moins de deux tiers de lieue de circuit. A cette même époque, on n'y comptait que quatre mille feux (1); le géographe Ortolàni (2) lui donne aujourd'hui vingt-quatre mille trois cent trente habitans; mais le calcul est fort exagéré sans doute. Fazzêllo nous apprend aussi que, pour renforcer d'autant cette côte de la Sicile, Charles-Quint coupa entièrement la petite langue de terre qui, du temps de notre historien, réunissait encore la ville au continent (3).

Dans son état actuel, Tràpani est une des plus belles villes de Sicile; elle est divisée en trois quartiers; ses monumens publics ne le cèdent, ni en nombre ni en élégance, à ceux des premières villes du pays. Les églises, les couvens, soit d'hommes, soit de fenumes, abondent ici, comme ailleurs; et si la race, sacerdotale vient jamais à manquer dans le reste de l'Europe, il n'est pas ici de ville qui ne puisse la renouveler! par bonheur, une situation favorable au commerce et à l'industrie des habitans, les ressources naturelles d'un sol qui abonde en matières premières, ont protégé jusqu'ici cette ville contre sa fatale influence.

C'est avec juste raison qu'un voyageur moderne avait remarqué, fort long-temps avant

<sup>&#</sup>x27;(1) Fazzêllo. Id. ibid.

<sup>(2)</sup> Dizion. Geogr. art. Trapani.

<sup>(3)</sup> Fazzêllo. Loc. cit.

moi, que l'habitant de cette ville peut être regardé comme le plus laborieux de la Sicile. On ne voit point îci, dit Borch (1), cet essaim de mendians, insectes incommodes, qui, toute autre part, s'acharnent sur les passans, et sous les livrées de l'indigence, se jouant des sentimens dus à la véritable misère, à force d'importunités, extorquent un aliment journalier, qui, en entretenant leur oisiveté, leur rend aussi plus faciles les moyens de se livrer à des désordres qui ne deviennent que trop souvent funestes à la société. Tout le monde est occupé dans cette ville, et le plus misérable trouve, par son travail, de quoi, gagner sa vie.

Le commerce de cette ville est, en effet, le plus actif de tout le reste de la Sicile; et il le serait beaucoup plus sans doute, sans les obstacles de tout genre que le gouvernement met ici au progrès des lumières et aux efforts de l'industrie. Si les uns et les autres parviennent parfois à vaincre ces obstacles, ce n'est pas la faute du système; le gouvernement de Naples n'épargne, ni soins, ni dépenses, pour étouffer tout germe précieux, et faire rétrograder le siècle, sur ce malheureux point de l'Europe!

On ne conçoit pas, dit Brydone, qu'un gouvernement, quel qu'il soit, puisse rendre indigent et misérable un pays qui produit, presque sans

<sup>(1)</sup> Loc. cit. Lett. 13, pag. 38.

culture, tout ce qui est nécessaire aux besoins de luxe et de première nécessité. Combien nous devenons vils sous le joug de la servitude! mais, hélas, la pauvreté et l'infortune ont constamment suivi la domination des princes espagnols, dans cet hémisphère et dans l'autre! j'espère, ajoute plaisamment notre auteur, qu'il y aura un enfer pour ces barbares conquérans, et que les habitans du Mexique et de la Sicile auront du moins la consolation de les tourmenter à leur tour? ils se vantent que le soleil ne se couche point sur leurs domaines; mais ils semblent oublier que, depuis que leur état s'est ainsi étendu, ils ne lui offrent dans sa course que des champs stériles, des déserts en friche, et des moines. Tels sont les fruits de leurs conquêtes si vantées; ils devraient bien plutôt rougir d'être éclairés par le soleil; d'autres diraient au contraire qu'il ne se couche point sur leurs forsaits (1).

Cinquante ans d'intervalle n'ont fait que fortifier la vérité de ces remarques; les princes et le gouvernement sont plus durs, plus injustes, plus despotes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque en question (2); mais qu'aurait dit l'auteur des réflexions précédentes, si, venu en Sicile, au moment

<sup>(1)</sup> Brydone. A Tour through. Sicily. etc. Let. 20.

<sup>(2)</sup> Le lecteur voudra bien se rappeler que ceci fut écrit plusieurs mois avant le changement, si heureux et si nécessaire, arrivé dans le gouvernement d'Espagne.

où j'y suis moi-même, il n'eût pu se dissimuler, que ce n'est plus maintenant à son prince, ni à son gouvernement que l'infortuné Sicilien doit s'en prendre? l'un et l'autre ne font, en effet, qu'user aveuglément des droits que, plus aveuglément encore, l'Angleterre remit en leurs mains! non seulement pendant tout le temps que les Anglais ont occupé la Sicile, ils n'ont rien tenté, ni rien fait pour le bonheur de ce pays, rien pour sa civilisation, rien pour le progrès des lumières, rien enfin pour les mœurs, le commerce, les lettres et les arts; mais, à la même époque où leurs représentans tonnaient encore, dans la tribune, contre le despotisme du tyran de la France; au moment même où l'habitant de l'Afrique venait d'être arraché par eux à ses fers ; par eux l'habitant de la Sicile était replongé dans les siens! Je le répète encore : pendant tout le temps que les Anglais ont été maîtres de cette île, ils n'ont rien fait pour elle ni pour ses habitans; et tandis que, pendant le même intervalle, l'Italie nous devait une nouvelle existence, la Sicile ne leur dut rien à euxmêmes : aucune idée philanthropique, aucune intention généreuse n'avaient fait naître le projet; aucun établissement public, aucune école, aucune manufacture, aucune loi obtenue en faveur du peuple, aucun germe de civilisation générale, n'en à marqué l'exécution; en un mot, les Anglais n'ont tenu la Sicile, que pour assurer, par la force, le malheur et l'asservissement du peuple; et quand

la chaîne a été bien rivée; l'esclave a été remis à son maître; et le geôlier s'est retiré, n'emportant avec lui que la honte!

Tout incroyable que le fait puisse paraître, il n'est pas moins certain que, après avoir jeté des millions à la tête de Ferdinand Ier. et des princes de sa famille, le gouvernement britannique n'a retiré aucune espèce de profit de l'occupation de la Sicile; que sa créance est encore à payer; qu'elle ne le sera jamais sans doute; et qu'après de si grands sacrifices, le commerce de l'Angleterre ne jouit pas même ici de la moindre prérogative, sur celui de toutes les autres nations. Quel était donc le but de cette sameuse entreprise? certes, ce n'était pas le desir de retenir la totalité ou partie du pays occupé? au départ de l'escadre anglaise, la Sieile sut jetée de nouveau, entre les mains de Ferdinand; bien moins encore pouvait-ce être le généreux projet d'améliorer le sort d'une population malheureuse? au départ de l'escadre anglaise, tout fut remis sur l'ancien pied; et le cabinet Britannique qui, de même que l'ancienne Rome, aspire depuis quelque temps à se rendre l'arbitre des querelles élevées entre les peuples et les rois; et qui, comme celle-ci, sème la division et le trouble, parmi les nations étrangères, pour détrôner et rétablir les rois, sous des prétextes plus ou moins plausibles; ce cabinet, dis-je, et conséquemment ses agens, en sont encore à stipuler la plus légère clause, en faveur de l'infortuné Sicilien! L'ambition ni l'humanité n'entra donc pour rien dans cette mesure; une politique de circonstance a tout fait; de même que le chien de la fable, sans s'attendre à pouvoir la garder elle-même, l'Angleterre s'empara de la Sicile, pour l'empêcher de se jeter entre les mains de la France; et ce qui prouve qu'en agissant ainsi, le cabinet de Saint-James ne consultait, ni l'intérêt du prince, ni l'intérêt du peuple même, c'est que, pendant toute l'occupation, il ne cessa d'abreuver l'un d'humiliation et de mauvais traitemens (1), et que, durant cette même époque, on ne lui vit rien faire pour l'autre?

Mont, ville et temple de l'ancienne Éryx.

A un tiers de lieuc environ de Tràpani, s'élève, fort au-dessus de cette ville, le mont Éryx, si célèbre chez les poëtes et les historiens. Cette montagne est un roc à pic, isolé, et qui, sans cesse battu par les fiots de la mer Tyrrhène, les repoussesans cesse vers les côtes de l'Italie. Si l'on en excepte l'Etna, et les Nébrodes (2), l'Éryx dé-

<sup>(1)</sup> Personne n'ignore que les Auglais retinrent longtemps-prisonniers le roi et sa femme; l'un, dans son palais à Palerme; l'autre, dans le château de la Favorite, à quelques milles de cette ville.

<sup>(2)</sup> Les monts Nebrodes, aujourd'hui, Madonies, sont situés entre le Val Mazzâra le Val Demône; ils donnent

passe de beaucoup en hauteur toutes les autres montagnes de la Sicile. Un hiver pour ainsi dire éternel, couvre de neige sa tête, pendant une grande partie de l'année; tandis qu'un printemps également éternel, couvre de fruits, de fleurs et de plantes odoriférantes, tout le reste de ce corps colossal. L'air qu'on y respire est si pur, qu'au rapport de Fazzêllo (1), il n'est pas rare d'y voir des longévités remarquables; et qu'un grand nombre de gens qui y habitent, parviennent jusqu'à l'âge de cent ans.

Cette montagne fut doublement célèbre, par la ville de son nom, qui en occupait jadis la partie qui regarde la mer Tyrrhène, et surtout, par le temple de Vénus-Érycine. Ce fut au pied de cette même montagne, qu'un an après la perte de son père, qui, comme je l'ai remarqué déjà, était mort en entrant dans le port de Drépanon; ce futlà, dis-je, qu'Énée, après avoir fui l'infortunée Didon, éleva un tombeau à Anchise, et célébra des jeux, en son honneur (2).

La ville reconnut pour premier fondateur Éryx, fils de Butthus et de Lycaste; la beauté remarqua-

naissance aux deux plus grands sleuves de l'île: l'Hymère septentrional, aujourd'hui le grand sleuve; et l'Hymère méridional, connu maintenant sous le nom de Salso, sleuve salé. J'ai parlé de l'un et de l'autre.

<sup>(1)</sup> De Reb. Sic. Dec. I, lib. 7, cap. 3.

<sup>(2)</sup> Virg. AEneid. lib. 5.

ble de sa mère, lui valait le surnom de Vénus, d'où il fut connu lui-même, sous celui de fils de Vénus. Un sentiment de reconnaissance envers la véritable déesse, et peut-ètre bien aussi un peu de vanité personnelle, lui firent épuiser des trésors à élever ici à la mère de l'Amour, le temple le plus riche et le plus magnifique de tout le reste de la Sicile. Le plan et la construction de l'édifice furent confiés à Dédale d'Athènes, le premier Architecte et sculpteur de son temps. Parmi les choses les plus remarquables sorties de la main de cet architecte, Diodore (1) cite, entre autres, un belier d'or massif, dont Dédale orna l'intérieur du temple, et qui était d'un travail si parfait, qu'il semblait être vivant. A l'époque de la ruine de Troie, Énée visita le temple de Vénus-Érycine, et l'enrichit encore de présens magnifiques (2). Les Sicules, les Carthaginois et les Romains l'eurent aussi en grande vénération. Ces derniers y placèrent même plusieurs statues d'or et d'argent massif. Une garnison de deux cents soldats fut commise à la garde du temple, pour l'entretien duquel les dix-sept principales villes de Sieile furent annuellement chargées des impôts les plus onéreux (3); mais quoi? les prètres n'ont-ils donc pas toujours

<sup>(1)</sup> Bib. Hist. lib. 5.

<sup>(2)</sup> Id., ibid. - Thucyd. Hist. lib. 6.

<sup>(3)</sup> Strab. lib. 6.

été les mèmes : quel que fût leur pays, leur croyance et leur nom, ils n'eurent d'autre patrie que leur temple, d'autre loi que leur culte, d'autres soins que leur saint; en un mot, fainéans et oisifs, au milieu de l'activité générale, où ne les vit-on pas toujours vivre seuls, aux dépens de tous!

Au reste, tel fut le penchant des Romains pour le culte de la patronne du temple en question, qu'ils lui en érigèrent deux autres dans leur propre ville; et que le consul, M. Marcellus, d'après l'avis de la Sibylle de Cumes, transporta à Rome la statue même de la déesse, par lui ravie au temple de la ville d'Éryx. C'est dans Athénée et Élien, que Brydone a pris sans doute l'anecdote relative aux colombes, qui, venues par milliers des côtes voisines de l'Afrique, voltigeaient pendant sept à huit jours à l'entour du temple, et le neuvième jour s'en retournaient toutes ensemble; mais je ne sais où cet auteur a puisé les détails, d'ailleurs agréablement racontés, sur le moyen dont se servaient alors les femmes de la petite ville d'Éryx, pour retenir ici cet essaim de colombes; ce moyen consistait à semer autour du temple une certaine graine dont ces oiseaux étaient avides. Cette mesure était fondée sans doute sur l'idée superstitieuse attachée au voyage des colombes, que ce peuple crédule regardait comme les fidèles compagnes de la déesse, et comme lui annonçant son arrivée et son départ. Dès le temps de Tibère, ce

temple menacait ruine, et fut même restauré par ce prince, à la prière des Ségestins, qui, regardant Énée comme le fondateur de leur ville, se croyaient intéressés à la conservation d'un monument fondé par des Troyens (1). Strabon, auteur contemporain d'Auguste et de Tibère, dit positivement que la ville et le temple étaient abandonnés de son temps (2). D'où il résulte, que si le fait rapporté par Tacite et Suétone est effectivement véritable, il faut nécessairement que la mort de Strabon ait précédé l'époque du règne de Tibère, où ce prince restaura le temple en question? Au reste, il n'existe plus aujourd'hui le moindre vestige, ni de la ville, ui du temple; ce dernier était, à ce qu'on croit, au lieu même qu'occupe maintenant la forteresse moderne dont j'ai parlé plus haut; et cette conjecture ne s'appuie que sur quelques fondemens antiques qui ont été effectivement trouvés dans ce lieu; et particulièrement un fragment de mosaïque, qu'on suppose avoir appartenu au pavé de ce même temple (3); et ensin, une inscription latine, qui portait : Dédié à la déesse Vénus-Érycine, et qui fut découverte du temps de Fazzêllo (4).

<sup>(1)</sup> Tacit. Annal. lib. 4. - Sueton. In Tiber.

<sup>(2)</sup> Strab. Geog. lib. 6.

<sup>(3)</sup> Fazzêllo. De Reb. Sic. Dec. I, lib. 7, cap. 3.

<sup>(4)</sup> Id., ibid.

Après avoir été, pendant tant de siècles, sous la protection de la mère de l'Amour, Éryx et sa montagne changèrent enfin de patron; et saint Julien succéda à Vénus! un changement aussi remarquable fut fondé sur un événement qui ne l'était pas moins: au temps de la guerre des Normands et des Maures, au moment même où ceux-ci pressaient le plus vigoureusement la ville défendue par le comte Roger; saint Julien, armé de pied en cap, apparaît tout à coup sur les murs (1); l'aspect du saint fantôme glace de terreur l'infidèle, qui, laissant là le siège, lève le camp, et disparaît. Au reste, il n'y a rien en cela que de très-ordinaire; car, quel temps fût jamais plus fertile en miracles? le siècle et le site en furent gros!

J'ai dit qu'il ne restait plus rien, ni du temple ni de la ville ancienne; on me fit remarquer, cependant, dans l'enceinte de la nouvelle ville, quelques misérables ruines qui passent pour leur avoir appartenu: ces ruines consistent en plusieurs fragmens de colonnes abattues, soit à l'entrée de la forteresse, soit auprès de l'église de la Magdelaine; puis, dans la place de Saint-Julien, une inscription grecque, et au-dessous, entièrement encombrée de terre, de ronces et d'épines, une ancienne cavité, que les gens de la ville prétendent avoir été le puits du temple de Vénus-Érycine.

<sup>(1)</sup> Fazzello. De Reb. Sic. Loc. cit. — Pasqualino. Dizion. Etymolog. Art. Monte di Trapani

M. le baron de Riedesel qui, comme Borch le remarque fort bien, tout rempli de la lecture de Moschus et de Théocrite, voyait des Chloris et des Hylas, où un homme, moins porté vers les illusions poétiques, n'eût vu que des bergers fort sales, et des bergères très-peu sentimentales; M. le baron, dis-je, au sujet du temple en question, suppose que l'idée d'adresser, ici plutôt qu'ailleurs, un culte particulier à Vénus, pourrait bien avoir tiré son origine de la beauté des femmes qui l'habitaient jadis (1)? Dieu me garde de soupçonner quelque exagération dans les remarques dont notre voyageur appuie ici son système! son livre est déjà vieux; les choses ont pu changer depuis. Je voudrais encore moins m'exposer à blesser l'amourpropre de toutes les belles personnes qui existent sans doute dans la ville en question; et je ne doute pas, qu'il n'en soit plus d'une dont la beauté puisse faire la fortune; je veux croire qu'elles sont toutes aussi blanches qu'une Allemande ou une Anglaise, et qu'elles joignent, à ces teints éclatans, de grands yeux noirs les plus pleins de feu, avec des profils à la grecque; mais, quand j'aurai cru à tout cela, le moyen de l'assurer aux autres, s'il est vrai, qu'à l'exception des yeux noirs, les miens pe sont tombés sur aucune de ces personnes si blanches, sur aucun de ces teints éclatans, en un

<sup>(1)</sup> Riedesel. Voyage en Sicile.

mot, sur aucun de ces profils à la grecque? j'aurai joué de malheur, sans doute; car il m'est bien prouvé que M. le baron les a vus!

### TRAPANI OU MODERNE DRÉPANUM.

La ville de Tràpani est, selon moi, une des plus jolies villes de Sicile. Sans offrir aucun monument très-remarquable, elle en a cependant d'assez beaux. Comme toutes celles du pays, et comme celles de Naples même, ses églises sont plus surchargées d'ornemens que décorées d'une manière convenable; elles présentent, au premier coup d'œil, comme autant de vastes boutiques pleines de brillans oripeaux ; c'est la Vénus du statuaire grec : ne pouvant les faire belles, l'architecte les fit riches! Borch assure (1) que, de son temps, les étrangers ne savaient où se loger iei, faute d'auberges; il y en a aujourd'hui, comme dans toutes les principales villes de l'île; et, malgré une lettre de recommandation donnée par une princesse, pour un prince, notre auteur ne serait plus réduit maintenant à dormir dans son spéronare (2).

Toutes les remarques de cet auteur, sur le commerce et l'industrie des habitans de cette ville,

<sup>(1)</sup> Loc. cit. lett. 13, pag. 48.

<sup>(2)</sup> Petit bâtiment à voile et à rames, dont on se sert sur les côtes de la Sicile.

sont encore aussi exactes qu'elles l'étaient de son temps; au lieu donc d'y renvoyer le lecteur, j'aime mieux en profiter moi-même, et les mettre ici sous ses yeux.

Les salines de Tràpani, dit-il (1), sont assurément les plus belles du monde, et peut-être les plus grandes; ce qui m'y a plu surtout, c'est la propreté avec laquelle on recueille le sel; cet objet est trop considérable pour la ville, pour qu'elle n'ait pas fait des dépenses proportionnées aux produits. Tous les marais salins sont pavés de larges pierres plates, et toutes les prises d'eaux sont revêtues d'argile battuc à force; tous ces marais, de figure carrée et joints ensemble, forment un échiquier très-agréable à la vue; et les greniers à sel, voisins de là, parfument la campagne d'une odeur safranée, qui est celle de l'acide marin qui s'exhale, et charge l'air de ses particules en dissolution, dans ce moment de l'évaporation par le moyen de l'eau, à qui l'air sert de dissolvant. Les Trapanais sont très-adroits et très-courageux: eux seuls, jusqu'à présent, ont entrepris la pêche du corail (2), et vont chercher ce zoophyte, jusqu'en Barbarie, sur

<sup>(1)</sup> Ces salines sont situées à peu de distance de la ville; entre celle-ci et le mont Saint-Julien, dont j'ai parlé plus haut.

<sup>(2)</sup> Les pêcheurs de Messine leur disputent avantageusement aujourd'hui ce commerce assez peu productif. Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 248.

les côtes de la terre de Labour, et dans le golfe de Tarente. C'est ce qui a donné lieu à cette opinion, que l'on faisait une pêche abondante de corail sur les côtes de Tràpani; mais celui qu'on y trouve (1), est de peu de valeur, et n'y croît qu'en petite quantité (2).

Le même auteur remarque ici, qu'encouragés par quelques succès, et surtout par la connaissance qu'ils ont de ces mers, les Trapanais avaient demandé au roi, l'agrément de faire des courses sur les Barbaresques, avec des bâtimens armés et équipés à leurs frais, en payant toutefois une rétribution annuelle; puis il ajoûte, que cette proposition était trop avantageuse, pour ne pas mériter l'approbation du ministère, qui, selon lui, n'aurait tardé à la donner que pour mieux assurer le succès de l'entreprise? Si le fait est vrai, comme tout-porte à le croire, on ne peut qu'admirer la prudence des ministres napolitains: plus de quarante-neuf ans se sont écoulés, entre la demande en question, et le succès de la requête; et pour peu qu'il en faille encore autant, pour mieux assurer ce succès ; jamais entreprise de ce genre n'aura été mieux assurée!

Quant à la pèche du thon, une des princi-

<sup>(1)</sup> La pêche du corail se fait, entre Trâpani, et la petité île Saint-Élie.

<sup>(2)</sup> Borch. Loc. cit. Lett. 13, pag. 36 et suiv.

pale branches du commerce de cette ville, outre que les détails qui y sont relatifs, sont trop généralement connus, pour me croire obligé d'en parler, je ne l'ai point vue moi-même, et je ne saurais en rien dire; je remarquerai donc seulement, qu'elle se fait au mois de mai, et qu'on la dit trèsproductive.

C'est à Trâpani, dit encore Borch (t), que s'est retrouvée l'ancienne gravure sur pierre, perdue dans les siècles de barbarie et d'ignorance; c'est dans la même ville que s'est conservée la sculpture et la mosaïque en pierre dure et en marbre, dans un goût semblable à celle de Florence, mais dans une exécution plus grande. La proximité des carrières de marbre et d'albàtre facilite ici aux ouvriers la facture de mille brimborions et joujoux d'enfans, dont les vaisseaux anglais et hollandais enrichissent les foires d'Allemagne.

L'auteur dont je tire ces remarques cite ici deux artistes fameux, Typa et Mazzarièlli, auxquels serait due, selon lui, la découverte de l'art de graver sur les coquilles et le corail. Le fait est que cette découverte fut premièrement et exclusivement due à Jean Anselme Typa; qu'ensuite, elle fut perfectionnée par ses deux fils, André et Albert. Quant à Mazzarièlli, je donte-qu'il fût de cette ville, ou du moins, son nom n'est point cité dans

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pag. 39.

les biographies siciliennes. Au reste, cet art n'est plus aujourd'hui le partage exclusif des artistes de cette ville; et tous les graveurs italiens imitent maintenant les camées et les pierres gravées, sur la nacre et le corail. On peut en dire autant de la gravure, sur cette espèce d'albâtre à couches de différentes couleurs, qui se trouve aux environs de Trâpani, et que les naturalistes connaissent ici sous les différens noms de cotonino incarnato, et piétra incarnata, de sa teinte couleur de chair; les ouvrages qu'on peut en faire, s'exécutent partout aujourd'hui; et même, beaucoup mieux que dans cette ville.

# VOYAGE DE DRÉPANUM

#### A PALERME.

Les vingt-cinq à trente lieues qui séparent Trâpani de Palerme, en suivant la route la plus directe, [c'est-à-dire, celle de Castellamàra, Alcamo et Montreàle] me parurent les plus longues et les plus ennuyeuses de toutes celles que j'eusse enencore faites; parce que, outre que cette route n'offre rien de très-curieux, je l'avais déjà faite en partie, lors de ma première excursion de la capitale de la Sicile, à Ségeste (1).

#### CASTELLAMARE.

La petite ville de Castellamàra fut le seul objet nouveau pour moi; et Dieu sait, si cet objet serait effectivement digne de remarque, sans la tradition qui place ici l'Emporium, ou port de Ségeste, dont les ruines et le fameux temple sont situés à plusieurs milles au delà, dans l'intérieur des terres. Ce misérable port n'offre rien de curieux, si ce n'est une assez grosse thonière, à quelque distance de la ville; son commerce de cuirs, de morues et autres poissons salés, ne contribue pas peu à augmenter la saleté et la puanteur de la ville. La nécessité où je fus d'y passer la soirée et la

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, Tom. I, pag. 124 et suiv.

tions du voyage.

374

#### SERMON SICILIEN.

Ne sachant trop à quel saint me vouer, au milieu de tous ces pêcheurs, et, en moins de quelques minutes, ayant déjà parcouru toute la ville, je regagnais tristement le bouge où l'on m'avait logé, lorsque je reconnus mon hôte, qui sortait précipitamment de chez lui, avec un gros chapelet à la main. Lå vue de l'instrument mystique, joint à l'air cafard de mon homme, me rappelle que c'est un jour de dimanche; sur la demande que je lui fais, il m'apprend qu'il va à l'église, entendre le R. P. Cristôforo Squarciasênno, de l'ordre des Ignorantins, le plus fameux prédicateur de Palerme, et qui doit prêcher sur l'hospitalité. Depuis le temps que je parcours le pays, que je traite avec toutes les classes, ce mot-là me frappe pour la première fois; fort content de savoir qu'il existe dans le dictionnaire de la langue; et non moins curieux de connaître le sens qu'on lui donne en Sieile; je me décide à entendre le sermon; et je suis mon homme, à l'église.

Après un fort long préambule, dans lequel le R. P. Squarciasenno écorcha en effet tous les Pères de l'Église, il aborda ensin son texte, de la manière suivante :

« Vons saurez donc, mes T. C. F., qu'à l'époque

du dernier voyage que J.-C. Hifit en Sicile, il fut reçu, avec les douze apôtres, par un brave et pauvre aubergiste de la ville, que les hérétiques nommaient Panormus, et que les chrétiens ont toujours nommée Palerme. Vous saurez aussi, mes T. C. F., que ce brave et pauvre aubergiste était aussi pieux que grand joueur d'échees. Vous saurez enfin, mes T. C. F., que, par suite du pacte secret que les soldats de Néron l'hérétique, tyrande Syracuse, avaient conclu avec le diable H, je veux dire avec l'esprit malin , le premier et le plus obstiné de tous les hérétiques; que ces soldats, dis-je, lui gagnaient, en quelques parties, tout ce qu'ils dépensaient chez lui. J.-C. I, avec les douze apôtres, vint loger un jour chez cet homme, qui les traita comme des princes; et, quand on en vint au moment de payer, quand l'hôte demanda de l'argent, J.-C. 4, et les douze apôtres lui donnèrent leur bénédiction! Notre homme la recut en véritable catholique; mais, en véritable aubergiste, ignorant à quelles gens il avait à faire, il insista sur le paiement de son mémoire; car, comme disent saint Mathieu et Sancho, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et toute peine mérite salaire. Or, vous saurez, mes T. C. F., que, selon l'usage de la primitive Église, J.-C. T, et les douze apôtres n'avaient pas le son dans leur poche; qu'ils parcouraient le monde avec une veste de poil de chameau ; une ccinture de cuir autour des reins, et un bâton à la

main. Plus rusé que les autres, saint Pierre fut le premier à apprendre à notre homme le nom de celui qu'il avait recu. Alors, mes T. C. F., le pieux et brave aubergiste trouva tout simple de n'être pas payé! il se confondit en excuses, et se borna à supplier saint Pierre de lui faire octroyer deux gràces, de son patron; ces deux gràces étaient: 1°. le salut éternel de son âme ; 2°. le don de gagner toujours aux échecs. Je vous laisse à penser, mes T. C. F., si notre divin Sauveur H lui refusa ni l'un ni l'autre? et, d'ici, vous voyez l'excellence du marché conclu par l'aubergiste : il était sûr d'être à jamais sauvé; il était sûr, aussi, de gagner toujours aux échecs, le double de ses mémoires! il le gagna en effet; rattrapa fort au delà de ce que lui devaient les soldats de Néron, l'hérétique; et devint aussi riche, qu'il avait été disetteux! Mais le diable H, mes T. C. F., le diable, frère aîné de la Mort, supplia celle-ci de le débarrasser de ce rude adversaire, qui discréditait son métier; et la Mort saisit l'aubergiste au collet, au moment même où il donnait l'échec et mat! C'était là, mes T. C. F., c'était là où l'esprit malin H l'attendait! il veut se saisir de son âme; mais ne craignant rien pour lui-même, le rusé aubergiste fait semblant de temporiser; et lui propose de jouer le salut ou la damnation de douze autres? Le diable H se donna de garde de refuser la partie; il joua, fut maté, et livra à regret les douze âmes qui, avec celle de l'aubergiste, prirent la route du paradis!

L'aubergiste frappe à la porte, exhibe son passeport, et passe. Quant aux autres, saint Pierre ne veut point en entendre parler, et fait même tant de bruit, que pour en connaître la cause, J. C. 🛨 se transporte sur le lieu. Alors, mes T. C. F., prenant aussitôt la parole, l'aubergiste s'écrie : « Seigneur, faites aux autres, ce que vous voudriez qu'on vous fit: je vous recus chez moi, avec vos douze apôtres : recevez-moi chez vous, avec ces ames que j'ai sauvées! L'argument était sans réplique; J.-C. H n'y répliqua point; et l'aubergiste eut gain de cause. Telle fut pourtant, mes T. C. F., telle fut la récompense de ce brave et pieux aubergiste; pour l'hospitalité par lui donnée à J.-C. H, pendant son voyage en Sicile; imitez vous-même sa conduite; accueillez l'étranger; ne le pressurez pas! »

Ce sermon, dont la fin valait son pesant d'or, parut fort édifier l'auditoire, et particulièrement mon hôte, qui, dès le soir même, me présenta le mémoire le plus gréco-arabe, que j'eusse encore eu à payer!

### RETOUR A PALERME ET A NAPLES.

Deux jours après, j'arrivai de nouveau à Palerme, où l'attente du vaisseau sur lequel j'avais embarqué mon bagage à Catane, puis, ensuite, les vents contraires, m'arrêtèrent, pendant quelque temps; ensin, je quittai la Sicile; et après 378 VOYAGE DE DRÉPANUM A PALERME. une traversée aussi pénible et aussi longue, que celle qui m'y avait conduit, avait été heureuse et courte; le bâtiment qui me portait, entra dans un des ports de la première partie de notre petit globe; car, n'en déplaise encore aux géographes anciens et modernes, comme aussi aux plus graves historiens, c'est à Naples, en effet, que commence et finit l'Europe.

# CONCLUSION

## DU VOYAGE CRITIQUE A L'ETNA.

Je n'ai fait que passer, il n'était déjà plus.

Au mois de février dernier, je laissai Parthénope et Palerme gouvernées comme de coutume, avilies comme de droit, malheureuses comme de raison.

Quelques mois se sont écoulés, et déjà Parthénope et Palerme se relèvent aussi fières et aussi glorieuses que je les avais vues honteuses et avilies (1).

<sup>(1)</sup> Cet événement fut connu de tout Paris, dès le 17 juillet, au matin: la nouvelle fut confirmée le jour même, par une foule de lettres particulières, qui se rapportant toutes, sur les faits, les dates et le nom des acteurs de ce grand drame politique, ne laissaient aucun doute, quant à la vérité des faits: cependant le 18 et le 19 s'écoulèrent, sans que aucun journal pût apprendre à la France, ce que la France savait aussi-bien que les ministres mêmes; et ce ne fut que le 20, que la Commission de Censure [ car Paris est, pour le moment, ce que

Menichîni, Morelli, Pêpe, Filangiêri, Carrascôsa et Campo-chiaro ont paru: ils ont retiré leur patrie de dessous les ruines du vieux monument d'oppression; la Grande Grèce et la Sicile sont rendues à la liberté; la ville de la Sirène et celle des Phéniciens ont imité le noble exemple de leurs frères d'Amérique et d'Espagne; Naples et Palerme ont échappé, enfin, aux machinations politiques, à l'influence étrangère, au pouvoir monstrueux des prêtres, au despotisme agonisant; l'étincelle du feu électrique a passé du Vésuve à l'Etna; et l'ancien serf de Sicile, n'a rien à envier aujourd'hui, à l'heureux citoyen de Naples!

La justice le veut ; l'humanité l'exige ; la nécessité le prescrit : la plus belle colonie du globe doit en être la plus heureuse.

Naples était encore naguère!]; ce ne fut, dis-je, que le 20, que cette Commission permit, à cet égard, l'émission pure et simple d'un timide on dit. Une fois le grand mot lâché, on ne vit pas d'inconvénient à en laisser échapper quelques autres; les baillons furent provisoirement retirés; et le MONITEUR même [o res miranda!], le MONITEUR ouvrit enfin sa large bouche; et dans la partie Non-Officielle de sa feuille de vérité, nous apprit, le 21, ce que nous savions le 17! ce fait suffisamment remarquable, pourra trouver sa place dans les Fastes de la Censure; et je le consigne ici, pour valoir ce que de raison.

### DU VOYAGE CRITIQUE A L'ETNA. 38

Dans le courant de cet ouvrage, j'ai souvent insisté, sur les chances très-probables d'un changement prochain, dans un mode de gouvernement dont la marche opposée à celle du siècle, est devenue partout un fardeau honteux et pesant; mes vœux allaient alors au-devant des faits; mais au-jourd'hui que la Sicile est libre; qu'un nouveau Timoléon a brisé ses vieilles entraves; que, sur le buste de Menichîni, la patrie reconnaissante doit graver:

## EXTINCTORI TYRANNICÆ;

un des derniers témoins de ses récentes disgrâces, je ne serai pas le dernier à me réjouir de son nouveau bonheur! assez et trop long-temps, les princes auront régné, par la grâce de dieu, ou le droit de leurs armes: il est temps qu'ils se plaisent à régner, par l'aveu et l'amour de leurs peuples; mais, n'en déplaise à leurs conseils perfides [leurs seuls et uniques ennemis], aucun d'eux n'y parviendra plus, qu'en imitant le noble exemple de Louis Dix-Huit et des deux Ferdinands.

Paris, le 25 juillet 1820.

### THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

# TABLE DES ARTICLES

### DU SECOND VOLUME.

L'actéricane & ani enit l'article indiana les planches enluminées

| za asterisque qui suit l'article, marque les                  |       |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| et inédites, des sites et des monumens dont il est parlé à la |       |     |     |     |     |  |
| page 470 du premier volume.                                   |       |     |     |     |     |  |
|                                                               |       |     |     | Pa  | g.  |  |
| V                                                             |       |     |     |     |     |  |
| V OYAGE DE CATANE A SYRACUSE                                  |       | •   | ]   | ı à | 11  |  |
| Voyage de Catane a Syracuse                                   |       |     | 12  | à i | 61  |  |
| COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR L'ANG                              | CIENN | e S | YRA | _   |     |  |
| CUSE                                                          |       |     | 16  | à   | 27  |  |
| Situation respective des quatre villes de Syra-               |       |     |     |     |     |  |
| cuse *                                                        |       |     |     |     | 27  |  |
| ILE D'ORTHYGIE, ou Moderne Syrac                              | use.  |     |     |     |     |  |
| Clergé de la moderne Syracuse                                 |       |     |     |     | id- |  |
| Autiquités d'Orthygie. Restes d                               |       |     |     |     |     |  |
| Diane                                                         |       |     |     |     | 39  |  |
| Ruines du Temple de Minerve, à                                |       |     |     |     | 40  |  |
| Bains antiques d'Orthygie                                     |       |     |     |     | 42  |  |
| Aquéducs anciens d'Orthygie                                   |       |     |     |     | 47  |  |
| Anciens puits d'Orthygie                                      |       |     |     |     | Id. |  |
| Grand port d'Orthygie                                         |       |     |     |     | 48  |  |
| Fontaine d'Aréthuse                                           |       |     |     |     | 50  |  |
| Petit port d'Orthygie                                         |       |     |     |     | 56  |  |
| Musée d'Orthygie                                              |       |     |     |     | 57  |  |
| Bibliothéque publique d'Orthygie                              |       |     |     |     | 64  |  |
| Musées particuliers                                           |       |     |     |     | 67  |  |

ACRADINE, seconde ville de Syracuse. . . .

| •                                             | Pag.        |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Anciens monumens d'Acradine                   | 66          |
| Remarques préliminaires sur les Lathomies de  |             |
| Syracuse                                      | 7 1         |
| Grande Lathomied'Acradine, ou Bois des Capu-  |             |
| cins                                          | 75          |
| Remarques préliminaires sur les Catacombes de |             |
| Syracuse                                      | 79          |
| Grande Catacombe d'Acradine                   | 80          |
| Tycha, troisième ville de Syracuse            | 90          |
| Anciens monumens de Tycha                     | 91          |
| Néapolis, quatrième ville de Syracuse         | 92          |
| Anciens monumens de Néapolis                  | 93          |
| Grotte parlante, ou Oreille de Denis *        | 94          |
| Lathomie, dite des Cordiers *                 | 116         |
| Théâtre de Néapolis                           | 118         |
| Amphithéâtre de Néapolis                      | 122         |
| Voies sépulcrales de Néapolis                 | 123         |
| Piscine. Thermes de Néapolis                  | 126         |
| Épipoles, quartier de Néapolis                | 128         |
| Environs de Syracuse                          | 137         |
| Voyage aux sources de l'Anapis*               | Id.         |
| La Cyane                                      | 142         |
| Le Papyrus                                    | 143         |
| Ruines du temple de Jupiter Olympien          | <b>15</b> 3 |
| Retour à Syracuse                             | 160         |
|                                               |             |
| Voyage de Syracuse a Agrigente 162            | à 224       |
| Mules siciliennes                             | 163         |
| Impôts pour la construction des routes        | 169         |
| Florîdia. Bâgni                               | 175         |
| Nactum Palázzolo                              |             |

| D                      | ES Al  | RTI | CLI  | ES.  |    |   |   |   | 385  |
|------------------------|--------|-----|------|------|----|---|---|---|------|
| DA .                   |        | •   |      |      |    |   |   |   | Pag. |
| Bûscemi                |        | •   | •    | •    | ٠  | • | ٠ | • | 177  |
| Giarratâna. Hélorus    |        |     | •    | •    | ٠  | • | ٠ | ٠ | 178  |
| Bûccheri               |        |     |      |      |    | ٠ | ٠ | • | 180  |
| Eubée on Licodia.      |        |     |      |      |    | ٠ | ٠ |   | Id.  |
| Bidis. Lac Cocânicus   |        |     |      |      | •  | ٠ |   | • | 189  |
| Minoë                  |        |     | •    | •    |    | ٠ |   | • | 191  |
| Lac des dieux Palices  |        |     |      | •    | •  |   |   | ٠ | 192  |
| Plutea                 |        |     |      |      |    | ٠ |   |   | 200  |
| Enna ou Castragiuy     | ânni   |     | •    | •    |    |   |   |   | 202  |
| Lac Perguse            |        |     |      |      |    |   |   |   | 203  |
| Mines de sel gemme     |        |     |      |      |    |   |   |   | 204  |
| Argyre                 |        |     |      |      |    |   |   |   | 205  |
| Calascibêtta           |        |     |      |      |    |   |   |   | 208  |
| Calatanisêtta          |        |     |      |      |    |   |   |   | 209  |
| Le Gêla                |        |     |      |      |    |   |   |   | 210  |
| Summatîno. Ravann      |        |     |      |      |    | ٠ |   |   | 212  |
| Guéage du Gêla         |        |     |      |      |    |   |   |   | Id.  |
| Mont Echnôme. Gêla     |        |     |      |      |    |   |   |   | 214  |
| Route de Gêla à Agr    | igente | э.  |      |      |    |   |   |   | 218  |
| Tour de Phalaris. Vi   | gies.  |     | . 0  |      |    |   |   |   | 219  |
| Pâlma                  |        |     |      |      |    |   |   |   | 220  |
| Camâstra. Nâro. '.     |        |     |      |      |    |   |   |   | 221  |
| L'Agragas              |        |     |      |      |    |   |   |   | 222  |
|                        |        |     |      |      |    |   |   |   |      |
| GIRGENTI               |        |     |      |      |    |   |   |   |      |
| Description de la mo   | derne  | Ag  | rige | ente | е. |   |   |   | 226  |
| Bibliothéque de Girg   | ênti.  |     |      |      |    |   |   |   | Id.  |
| Cathédrale de Girgên   | ıti .  |     |      |      |    |   |   |   | 227  |
| Détails sur le princip |        |     |      |      |    |   |   |   |      |
| Girgênti               |        |     |      |      |    |   |   |   | 229  |
| Vases gréco-sicules    |        |     |      |      |    |   |   |   | 234  |
| II.                    |        |     |      |      |    |   |   |   |      |

|                                             |     | Pag.         |
|---------------------------------------------|-----|--------------|
| ANCIENNE AGRIGENTE                          | 236 | à 253        |
| Ruines de l'ancienne Agrigente              |     | 254          |
| Coup d'œil général des ruines d'Agrigente.  |     | 255          |
| Temple de Cérès et de Proserpine            |     | 2 <b>5</b> 6 |
| Temple de Junon-Lucine                      |     | 257          |
| Temple de la Concorde                       |     | 260          |
| Temple d'Hercule                            |     | 270          |
| Anciens murs et tombeaux d'Agrigente.       |     | 272          |
| Temple de Jupiter Olympien                  |     | 275          |
| Excavation du temple de Jupiter Olympier    | ı   | 278          |
| Tombeau de Théron                           |     |              |
| Hospitalité des Agrigentins anciens et mo   |     |              |
| nes                                         |     |              |
|                                             |     |              |
| Voyage d'Agricente aux ruines de Sélinunte. | 298 | à 327        |
| Ancienne ville souterraine                  |     | 299          |
| Camîca. Le Lycus. Machare. Héraclée         |     |              |
| Sciàcca, on Thermes Sélinuntins             |     | 313          |
| Mont Cronïos. Anciens Thermes               |     |              |
|                                             |     | 1110         |
| RUINES DE SÉLINUNTE                         | 328 | à 336        |
| Premier temple de Sélinunte                 |     |              |
| Second temple de Sélinunte                  |     |              |
| Troisième et dernier temple de Sélinunte.   |     |              |
| Autres Ruines                               |     | -            |
| - 4                                         |     |              |
| Voyage des ruines de Sélinunte a Drepanum.  | 337 | à 352        |
| Entella, ou Castelvetrâno                   |     |              |
| Mazzâra                                     |     |              |
| Tour de la Sibylle. Promontoire Lilybée.    |     |              |
| Puits de la Sibylle de Cumes. Marsâlla      |     |              |
|                                             |     |              |

| DES ARTICLES.                       |     |     |     |     | 387  |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| DES ARTICLES.                       |     |     |     |     | Pag. |
| Vins de Marsâlla                    |     |     |     |     |      |
| Voyage de Marsàlla à Drépanum.      | •   | ٠   | ٠   | •   | 350  |
| Drépanum                            |     |     |     |     |      |
| Mont, ville et temple de l'ancienne | Ér  | ix. |     |     | 36 ı |
| Trâpani , ou moderne Drépanum.      |     |     | •   | •   | 368  |
| Voyage de Drépanum a Palerme .      |     |     | 37  | 3 à | 378  |
| Castellamâra                        |     |     |     |     | 373  |
| Sermon sicilien                     |     |     |     |     | 374  |
| Retour à Palerme et à Naples        |     | ٠   | •   |     | 377  |
| Conclusion du voyage critique a L'. | Етм | īA. | 370 | n à | 381  |

FIN DE LA TABLE DES ARTICLES DU SECOND VOLUME.

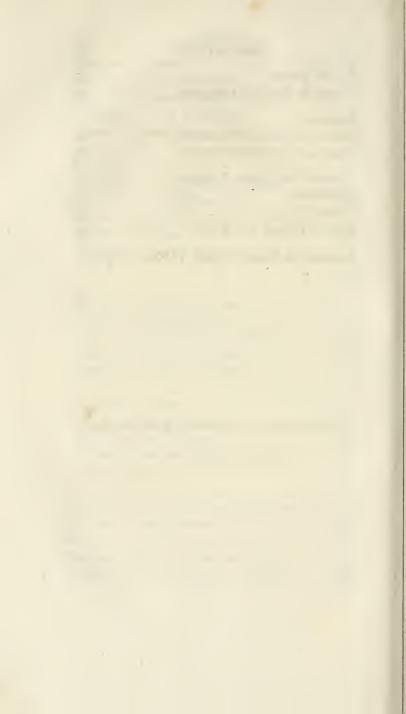

## AUTEURS CITÉS.

Anico [le P.]. Catánia illustrata. — Son Lexique de la Sicile. — Ses annotations à l'ouvrage de Fazzêllo, de Rebus Siculis.

Ammian Marcellin. Historiarum libri 17.

Antonin. Itinerarium. Amstelodami, 1687.

Athénée. Deipnosaphistarum.

Aulu-Gelle. Noctes Atticæ.

Bérose. Fragment de son Histoire, dans le Recueil d'Annius de Viterbe.

Bion. Voyez Moschus.

Bîscari [ Don Ignace Paternò, prince de ]. Viâggio per tutte le Antichità della Sicilia. Seconda Edizione. Palermo, 1817.

Boccône. Musëo di Fisica.

Bonanni. Delle Antiche Siractise. Palermo, 1777.

Bonfiglio. História di Sicilia.

Bongiovânni. Guida per le Antichità di Siractisa.

Borch [le comte de ]. Lettres sur la Sicile, écrites en 1777, etc. Turin, 1782.

Borêlli. Historia et Meteorologia Incendii AEtnei, anni 1660.

Brydone [Patrick]. A Tour through Sicily, etc. Londres, 1772. — Voy. aussi la Traduction française du même ouvrage. Paris, 1776.

Buffon. Histoire Naturelle.

Capodièci [Joseph-Marie]. Antichi Monuménti di Siracása, etc. Siracása, 1816. — La Vérità in Prospétto. Messina, 1818.

Carrêra. Memôrie Stôrici di Catânia.

Cicéron. Opera omnia.

Ciûra. [Don Luc Antoine la]. Memôria sull'antica Eubëa, oggi Licodia.

Cluverius. Sicilia Antiqua.

Dante. La Divina Comédia.

Denon. Voyage Pittores que des Deux-Siciles.

Dickinson et Gourbillon. L'Angleterre et les Anglais, on Petit Portrait d'une grande Famille. Paris, 1817.

Didyme. Ses Traités, dans le Recueil de Mingarélli. Rome, 1764...

Diodore de Sicile. Bibliothecæ Historicæ libri 15.

Dion Cassius. Historia Romana.

Dolomieu [ le command. ]. Catalogue des Produits de l'Etna — Journal de Physique, 1774.

Elien, Historia varia.

Ennius. Fragmenta.

Eusèbe. Chronica.

Eustachius. Ses commentaires sur Homère et sur la géographie de Denis.

Fallando [Ugon]. Stôria di Sicilia.

Fazzèllo. [Thomas]. De Rebus Siculis. Panormi. 558.
Ferràra [François]. Descrizione dell' Etna, etc. Pa-

Ferrara [François]. Descrizione dell' Etna, etc. Palermo, 1818.

Florentines [les], ou Lettres Critiques sur Dante, avec une imitation de l'Enfer, ouvrage inédit.

Florus [L. Annaeus]. De Gestis Romanorum.

Gemmellaro [Marius]. Memôria dell' Eruziône dell' Etna, avenúta nell' anno 1809. Messîna, 1809.

Gourbillon [Joseph Antoine de]. Voycz Floren-ATINES, ou LETTRES CRITIQUES SUR DANTE. Voyez aussi Dickinson.

Grossis. Catania Sacra.

Hamilton [C. W.]. Campi Phlegraei.

Haus [ le Marquis ]. Descrizione del Témpio

di Giôve Olímpico, ricaváta dal Sággio di esso sul Témpio e la Státua di Giôve, in Olimpia. Palermo, 1814.

Hérodote. Historia.

Hésiode. Poëmata.

Homère. Opera omnia.

Lampride, dans le Recueil: HISTORIA AUGUSTA.

Logotêta [Joseph]. Gli Antichi Monumenti di Si-racusa, etc. Napoli, 1786.

Lucain. Pharsalia.

Macrobe. Saturnalia.

Manuel du Voyageur en Italie. Milan , 1818.

Maravîgna. Tâvole Sinôttiche dell' Etna. Catânia, 1811.

Mâssa [le P.]. La Sicilia in Prospettiva. Paler-mo, 1708.

Mauròlico. Historia Sicula.

Mela [ Pomponius ]. De Situ orbis.

Minâsi [Antoine]. Ses Cartes Topographiques de l'Écueil et de la Baie de Scrlla.

Mirabêlla [Vincent]. Dichiarazione della Pianta dell' antiche Siracase, e di alcune scelte medaglie di esse etc. Napolì, 1613.

Mirône. Descrizione de Fenómeni nell' Eruzione dell' 1787.

Moïse. Sa Genèse.

Mongitôre [ Antoine ]. Bibliotheca Sicula, sive de Scriptoribus Siculis. Panormi, 1708.—Sicilia Ricercáta.

Moschus. Opera cum Bione.

Nibby [Antoine]. Itinerario delle Antichità della Sicilia. Roma, 1819.

Orose. Historia.

Ortolàni [Don Joseph-Emmanuel]. Nuôvo Dizionário geográfico, Statístico, e Biográfico della Sicília antíca e modérna. Palermo, 1819.

392 TABLE DES AUTEURS CITÉS.

Ovide. Opera omnia.

Pancrâzio [le P.]. Antichità di Girgénti.

Pasqualino. [Michel] Vocabulário Siciliáno, etimológico, italiáno e latino. Palermo, 1785.

Pausanias. Descriptio Grecia.

Philotheus. AEtnæ Topographia.

Pîrri. Ses Notices sur l'Église de Catane.

Pline. Historia Naturalis.

Plutarque. Vitæ Parallelæ.

Polybe. Historia.

Pomponius Mela. Voyez ce dernier mot.

Procope. De Bello Gothorum et Palermitarum.

Pyndare. Opera omnia.

Recûpero. Historia dell' Etna.

Rîcolo. Acque Mineráli di Sicîlia.

Ryedesel. Ses Voyages.

Salluste. Historia.

Sénèque. Opera omnia.

Silius Italicus. Poemata.

Silvâggio. Ses Colloques sur son Voyage.

Spallanzâni. Viaggi alle Due Sicilie. Pavia, 1792.

Strabon. Geographia.

Stace [ P. Papinius ]. Poemata.

Suétone. Vitæ XII Imperatorum.

Théocrite. Opera.

Thucydide. Historia.

Tite-Live. Historia Romana, sive Annales.

Transactions Philosophiques de la S. R. de Londres.

Trogue Pompée. Historia Universalis.

Valère Maxime. De Factis Memorabilibus.

Virgile. Opera omnia.

Zannôni. Sa Carte de la Sicile.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS CITÉS.

## TABLE

GÉNÉRALE

## DES MATIÈRES.

Le chiffre romain indique le volume, et le chiffre arabe, la page.

ABBATE [Palmério], noble Palermitain, et l'un des principaux chefs de la célèbre conspiration des Vê-

pres siciliennes. I. 94.

ABIMES formés par suite du dernier tremblement de terre des Deux-Calabres. I. 211, 213, 215. — Abîmes sans fond, sur l'Etna. Voyez Fosse de LA COLOMBE.

ACADÉMIES Vésuvienne et Etnéenne; seule et unique source d'où elles tirent les lambeaux d'observations par elles publiées sur le Vésuve et l'Etna. I. 420.

ACENA, ville de Calabre, aux environs de laquelle s'ouvrit un gouffre immense. I. 213.

ACHATES [1'], fleuve de Sicile, aujourd'hui le Drîllo.

II. 190. ACHÉMÉNIDE, l'un des compagnons d'Ulysse, recueilli par Énée, en Sicile. I. 326.

ACHÉRON [l'], aux environs de Naples. I. 40.

A'CI. Voyez IACI REALE.

ACIS, célèbre fleuve de Sicile. I. 310. — Le prince qui lui donna son nom transformé en berger par les poëtes. I. 313. — Inscription qui le prouve. id. ibid. ACQUA-AMARA. Voyez EAU AMÈRE.

A'CRA, montagne et ancienne ville de Sicile. Voyez

PALLAZZOLO.

ACRADINE, deuxième ville de l'ancienne Syracuse; ses anciens monumens. II. 69. — Sa lathomie. id.

75. — Sa catacombe, id. 80.

ACRAGAS [l'], célèbre fleuve de Sicile, aujourd'hui le Drâgo, ou fleuve de St. Blâsi, à Agrigente; donne son nom à cette ville. II. 222. AFFICHES PUBLIQUES sur les murs des villes anciennes. I. 52.

AGACE [le P.], anecdote qui lui est relative. I. 211.

AGATHE [Ste.], patronne de Catane. I. 26.—Martirysée par le préfet Quintianus. Le ciel venge miraculeusement sa mort. II. 7.

AGATHIRSE, fils d'Eole et frère de Sutos. Voyez ce

dernier mot.

AGATHOCLE, treizième tyran de Syracuse. 11. 21.

— Découverte de l'urne qui contenait ses cendres.

Voyez Eubée.

AGNANO, lac des environs de Naples. I. 40.

AGOSTA. Voy. MÉGARE.

AGRIGENTE, son origine; étymologie de son nom. 11. 236.—Son premier gouvernement. id.ib.—Causes de sa splendeur primitive id. 237.—Surnommée la Cité aux Cinq-Villes; son immeuse population; extension de son territoire; luxe de ses habitaus; leur goût pour la table et le vin. id. 238.—Anecdote à cet égard. id. 239.—Origine du nom de Trirèmes, vaisseaux, donné à certaines maisons. Coup d'œil sur ses vicissitudes politiques. Elle change trois fois de tyrans, et onze fois de gouvernement. id. 240.

AGUGLIA [l'] ou l'Aiguille, ancienne pyramide, placée sur la route de Catane à Syracuse. II. 8.

AIGLE [1'] de Scylla. J. 268.

AIGUILLE [1']. Voy. AGUGLIA.

ALAGONE. Voy. ARTALE.

ALBATRE [gravure sur l']. Sa découverte due aux habitans de Trapâni, en Sicile. II. 372.

ALCAMO, ville aux environs de Palerme. 1. 126. AL CANIACH, nom d'un ancien chef sarrasin, fon-

dateur d'Alcamo. Voy. CALATA.
ALCIBIADE s'empare d'Agrigente, et la prive de sa

liberté. II. 251.

ALI, petite ville entre Messine et Catane. I 289.—Contradiction des antiquaires à l'égard de son origine. id. 290—Ses sources d'eaux thermales; ses mines de cuivre et de fer. id. 291.

ALICATA. Voy. GELA.

ALIMENS détériorés par suite des tremblemens de terre. I. 213.

ALPHEE. Voy. ARETHUSE.

ALPHONSE d'Aragon, roi de Naples et de Sicile, est le premier qui, en 1435, prenne le titre ridicule de roi des Deux-Siciles. 1. 69. —Voyez aussi Gregoire XI et Nicolas III. — Alphonse d'Est, duc de Ferrare. 1. 56.

AME DE LA VIERGE [l']. Visite qu'elle fait à l'auteur. I. 186.—Elle est ravie au septième ciel, et reçue, en chemin, par le Père Éternel. id. 194.—Élle revient ensuite sur terre pour quêter par la ville. id. 197. — Voyez aussi Dieu le Père, Douze Apôtres [les]; Vierge [la], etc.

AMICO [le P.] Voyez TABLE DES AUTEURS CITÉS.

AMOUR MATERNEL [ trait d' ] I. 217. 233.

AMPHITHÉATRE FLAVIEN; remarques sur ce monument. I. 143. — de Néapolis, quatrième ville de Syracuse. Voyez ce dernier mot.

AMPHORES, espèce de tonneaux des anciens. I. 51.

AMUSEMENS PUBLICS. Vog. CATANE.

ANAPIS [1'], fleuve célèbre aux environs de Syracuse. Voyez ce dernier mot. — Voyage aux sources de l'Anapis. II. 137. Sa plantation de papyrus. id. 143. — Sa source, id. 151.

ANCIENNES VILLES SOUTERRAINES. V. VILLES

SOUTERRAINES.

ANCIENS MONUMENS d'Acradine, de Tycha, de Néapolis. Voyez ces mots. — Anciens sarcophages d'Agrigente. Voy. Girgênti.

ANDRONODORE, vingt-troisième tyran de Syracuse.

11. 22. ANECDOTE relative à Brydone. I, 393.

ANES, monture ordinaire des petits-maîtres de Mes-

sine. I. 200.

ANGLAIS A NAPLES [des]. 1. 24. —Remarques sur ces voyageurs. Anecdote relative à un colonel de cette nation. II. 167. —Femmes anglaises qui auraient gravi l'Etna; courage et activité remarquables dans ces sortes de voyageuses. I. 335. — les Anglais laissent la Sicile comme ils l'avaient trouvée; sans

rien tenter, ni sans rien faire, pour le bien de ses habitans. II. 359.

ANGULANUM, aucienne ville de la Grande-Grèce.

I. 40.

ANIMAUX. Leur attitude et leurs cris annoncent les tremblemens de terre. I. 205, 219.

ANTHANDROS, historien grec de Sicile. I. 66. ANTIOCHUS, historien grec de Sicile. I. 66.

ANTONELLO, de Messine, célèbre peintre sicilien.

ANTHROPOPHAGES. Voy. Cyclopes, Géans, Lestrigons, Lothophages et Sicans.

APODITÈRE;, cabinet de toilette, dans les thermes des anciens. I. 50.

APULÉE, dit LE SICULE, célèbre médecin sicilien. I. 67.

APOLLON-ARCHAGITÈS [autel d'], près du Château de Taormine. Voyez ce dernier mot.

APOTRES [les douze], Voy. Vara [fête de la]. AQUÉDUCS [anciens], celui d'Hymère. I. 166.,— Ceux de Syracuse. II. 47.

AQUILINO [Jean], aubergiste de Têrra-Nôva, en Calabre; anecdote inouïe qui lui est relative. I. 223.

ARABES [ les ] s'emparent de la Sicile. I. 67. ARAGONAIS [ les ]s'emparent de la Sicile. I. 67.

ARBRES arrachés du sol et transportés à une grande distance, où ils se creusent un nouveau lit. I. 227,235.

ARCHIAS, célèbre héros de Corinthe, passe en Sicile et s'empare de Syracuse. I. 11.

ARCHIMEDE, célèbre philosophe grec de Syracuse. I. 66. II. 17. — Foudroie les flottes athéniennes et romaines; est tué par un soldat ivre; Marcellus pleure sa mort. id. 43. — Son tombeau, ignoré de ses concitoyens, est découvert par Cicéron cent trente-neuf ans après sa mort. id. 124.

ARÊNA [St. Nicolas d'], produit volcanique sur l'Et-

na. I. 405.

ARÉTHUSE, célèbre fontaine à Syracuse. II. 50.
 — Histoire de la princesse dont elle porte le nom. id. 51.—Rectification des fausses idées que les poëtes

et les auteurs anciens nous ont données à l'égard de cette source, et de celle de l'Alphée. id. 54.

ARGENNUM, célèbre promontoire, surnommé le Scylla de Sicile, et généralement connu sous le nom de cap Saint-Alexis; sa description. I. 293.

ARGYRE, ancienne ville de Sicile, aujourd'hui Saint-Philippe; patrie de l'historien Diodore. II. 205. — Ruines de son théâtre; grotte où saint Philippe enchaîna le diable Maimone. id. 206. — Étymologie présumée de son nom; ses mines d'argent; son histoire. id. 207.

ARISTÉE, Athénica, ancien roi de Sicile, y porte le premier l'olivier, le mûrier, et l'art d'utiliser les

bestiaux. I. 64.

ARMI [Tour dell'], cap de Calabre, en face du promontoire Argennum. Voyez ce mot.

ARSENAL DE MESSINE. I. 180.

ARTALE-ALAGONE, comte de Mistrêtta, et Grand Justicier de Sicile. I. 325.

ARTS, leur commencement en Sicile. I. 66. — Leur décadence; leur renaissance. id. 67. — Leur entier anéantissement. id. 83.

ASSOMPTION DE LA VIERGE [l'], fête célèbre, à

Messine. Voy. VARA [la].

ATHÉNÉE, célèbre cap de la mer Tyrrhène, au golfe de Naples. I. 59. — Auteur de ce nom. Voy. Table des auteurs cités.

ATHINUS, promontoire du port de Messine. I. 174. ATMOSPHÈRE, instabilité de l'atmosphère des vol-

cans. I. 477.

ATRIUM, nom que les anciens donnaient aux Cours

découvertes de leurs maisons. I. 49.

AUBERGE de Têrra-Nôva. — Voy. Aquilino. — Auberge de Palerme. I. 89. — De Messine. id. 184. — de Trâpani. II. 368.

AUTEURS PALERMITAINS, pour la plupart tirés aujourd'hui du seul corps de la roture. I. 88.

AVERNE, lac célèbre aux environs de Naples. I. 40. AZUR, espèce de coulenr proscrite à Agrigente, et pourquoi. II. 249. BACI, cap et montagne sur la côte méridionale de la baie de Scylla. I. 267, 275.

BAGHARIA, montagne aux environs de Palerme. I.

77. — District du même nom. id. 106.

BAGNARA, ville de Calabre. Anecdote relative à sa destruction. I. 236.

BAGNI, petite ville sur la route de Syracuse à Agri-

gente. 11. 175.

BAICH, nom d'une des deux anciennes tours de Palerme; inscription chaldaïque placée sur cette tour.

1. 76. — Voy. PHARAT.

BAIE DE NAPLES, côte occidentale. I. 39. — Côte orientale. id. 40.—De Messine. id. 167, 171, 199, 200, 240, 261 et suiv. — De Scylla. id. 262.

BAIES, côte et ville célèbre de la Grande-Grèce, aux

environs de Naples. I. 40.

BAINS ANTIQUES. Voy. THERMES.

BALBUS [Michel], roi d'Aragon, s'empare de Pa-

lerme, et y établit sa cour. 1. 77.

BALEINES attaquées et vaincues par le spâda ou espadon; jetées sur la côte de la Calabre, au pied de l'écueil de Scylla. I. 261. Texte et note.

BARCKER [ Mr. ], consul d'Angleterre à Messine.

I. 288.

BARONE, savant naturaliste palermitain. I. 88.

BARTHOLOMÉE, évêque de Patti, est envoyé à Nicolas III, pour lui porter les plaintes des malheureux Siciliens. I. 92.

BAIE VOLCANIQUE de l'Etna. Voyez ce mot.

BASILIQUE, nom donné par les anciens à la galerie intérieure et couverte de leurs maisons. — Basilique Ipêtre, galerie extérieure, et découverte de ces mêmes maisons. I. 50.

BAULI, ancienne et célèbre ville aux environs de

Naples. Sa fameuse piscine. I. 40.

BELICE [le], fleuve de Sicile, auciennement l'Hypsa.

Vorez ce mot.

BELICH, château construit par les Arabes. Voyez
Bélice.

BELIERS DE BRONZE de Denis, tyran de Syracuse.
I. 101.

BÉLISAIRE reprend Palerine sur les Goths. I. 76.

BÊLLA CORTINA. Voy. GROTTE DU FRACAS.

BÉNÉDICTINS, description du couvent qu'ils ont à Catane. I. 346. - Décadence de cet ordre, en tant que cher aux lettres. id. ibid. - Autre couvent des mêmes, sur l'Etna. I. 385.

BERRY [ la duchesse de ]. Exergue placée par le roi son pere, au-dessous du nom de cette princesse, dans le palais de la Favorite, aux environs de Palerme. I. 122.

BESTIAUX généralement chétifs en Sicile et particulièrement sur l'Etna. I. 401.

BIBIN, mont situé sur la route de Syracuse à Agrigente. II. 175.

BIBLIOTHÉQUE de Palerme. I. 84. - Des Bénédictins, à Catane. id. 355. - Bibliothéque publique de la même ville. id. 357. - Bibliothéque d'Orthygie, à Syracuse. II. 64.

BIDIS, ou BIDENUM, aujourd'hui Vizzîni, petite ville du val Nôto. II. 189. - Située dans l'Hespé-

rie de Vibius Sequester. id. 191.

BION, célèbre poëte grec syracusain. I. 66. II. 16.

Voy. aussi Table des auteurs cités.

BISCARI [don Ignace Paternò, prince de], savant antiquaire sicilien. Voy. TABLE DES AUTEURS CITÉS. - Sa forêt sur l'Etna. I. 407.

BLASI, savant historiographe sicilien. I. 67. BOCCONI, célèbre botaniste sicilien. I. 67.

BOÉ, BOÉO, BOÉU, noms modernes du promontoire Lilybée. I. 61.

BOIS DE CATANE, sur l'Etna. I. 407.

BONAPARTE [Lucien], anecdote qui lui est relative.

I. 34.

BORCH [ le comte de ], célèbre voyageur, auquel on doit une description de la Sicile. Voy. TABLE DES AUTEURS CITÉS.

BORELLI, savant physicien. Voy. Table des aut. cités. BOTHWELL, auteur d'un voyage en Sicile. I. 402.

BOUSSAN [Thomas], gouverneur du val Nôto, pour Charles d'Anjou, à l'époque des fameuses Vêpres siciliennes. I. or.

BOUTIQUES des anciens; leurs enseignes. I. 53.

BRANCA, savant chirurgien de Sicile. I. 67.

BRIGANDS de la Calabre et des États Romains. I. 30.

— Peu connus sur les routes de Sicile. I. 306,
487. Note.

BRYDONE, célèbre auteur d'un voyage en Sicile.

Voy. Table des auteurs cités.

BUCCHERI, petite ville du val Nôto; son principal commerce; sa prétendue source laiteuse. II. 180.

BUCINA, petite île de la Mer d'Afrique, sur la côte de la Sicile. II. 350.

BUFFON, son histoire naturelle couchée sur l'Index du Saint-Office, à Palerme. I. 84. — Idée très-fausse qu'il se fit des courans de Charybde. I. 241.

BUREAU de santé, à Messine. I. 174.

BUSCEMI, petite ville du val Nôto. II. 177.

BUTERA [Palais du prince de], aux envions de Palerme. I. 116.

CACACIERI, rivière de Calabre. I. 210.

CACIARELLI, célèbre acteur napolitain. I. 123.

CADAVRES [anciens], découverts dans les fouilles de Pompeia, près de Naples. I. 52. Note.— Et en Sicile. II. 305.

CAFÉS [anciens] ou Thermopoles de Pompeia, près de Naples. I. 53.

CAILLOUX de Licodïa ; agates et cristaux qu'ils renferment. II. 189.

CALABRAIS [les]. Voy. CALABRE.

CALABRE, différence remarquable dans la forme des côtes de ce pays, avec celles de la Sicile. I. 200. — Tremblement de terre de 1783. id. 209. — Autre différence non moins frappante entre le caractère de ses habitans et celui des Siciliens. id. 285.

CALASCIBÈTTA, petite ville du val Nôto, fondée par les Sarrasins; sa source d'eau acidule, connue sous le nom d'eau-d'ambre. II. 208.

CALATA, ou CALATUB, vieille forteresse sarrasine, construite par Al Caniach. I. 127.

CALATABIANCO, nom que les Siciliens modernes

donnèrent au sleuve Onobola des anciens. Vorez CURBOLA.

CALLESCHROS. Voy. Polyclète.

CALLYPPE, neuvième tyran de Syracuse. II. 20.

CALOFARO [le] Étymologie de ce mot; les Siciliens le donnent aux prétendus gouffres, que les anciens nommaient Charybde. I. 240.

CALOGERO [St.], patrone de Sciàcca, anciennement Thermes des Sélinuntins ; église qui lui est

dédiée. II. 313. 321.

CALTAGIRONE [GAULTIER de], noble Palermitain, l'un des principaux chefs de la fameuse conspiration dite des Vêpres Siciliennes. I. 94. - Ville de ce nom. Voy. CALATAGIRUNI.

CALATANISETTA, CALTANISETTA, ville de Sicile, au val Mazzâra, prise par les uns pour l'ancienne Petiliane, et par d'autres, pour l'ancienne

Nissa. II. 200.

CAMASTRA, bourg du val Nôto, en Sicile. II. 221.

CAMICA, l'une des cinq villes d'Agrigente. II. 280. CAMILLA [Salvadôre], savant encyclopédiste palermitain. I. 88.

CAMPOCHIARO [ le duc de ], l'un des nouveaux libérateurs de Naples et de la Sicile. II. 380.

CANIASTRO [ le duc et la duchesse de ]. I. 88.

CANICA, ancienne ville, aujourd'hui Siculiana. II. 306.

CANICUS, fleuve de Sicile, aux environs d'Agrigente; aujourd'hui Fleuve des Cannes. II. 200.

CANNES. Voy. Canicus.

CANSERA, nom moderne du fleuve Onôbola. Voyez

CAPOBIANCO, petit bourg, sur les rives du Plâtani. II. 307.

CAPO CAVALLO. Voy. Tête de CHEVAL [ la ].

CAPODIÈCI [Joseph-Marie], savant antiquaire syracusain. II. 36. - Son grand âge, ses travaux, sa passion inouïe pour les antiquités; description de sa maison. idem. 37. - Titre singulier de l'un de ses plus grands ouvrages ; mérite de ce livre. id. 38. — Utilité dont ce livre a été à l'auteur 26

II.

da Voyage critique à l'Etna. id. 39. — Sa lettre à ce dernier. id. 149. Note.

CAPRITTA. Voy. SQUALUS ZIGAENA.

CAPRÉE, île de la mer Tyrrhénienne, célèbre par le séjour d'Auguste et de Tibère. 1. 59.

CAPÚCINS [Couvent des] à Rome; anecdote qui y est

relative. II. 32.

CAPUCINS EN MAILLOT. Voy. IGNORANTINS EN LISIÈRES.

CARABAS [Marquis de], nouveauté de leurs vieux parchemins, comparativement à ceux du prétendu berger Acis. I. 313.

CARACTERE des habitans de la Calabre et de la Si-

cile. I. 285.

CARASCOSA [le général], l'un des nonveaux libéra-

teurs de Naples et de la Sicile II. 380.

CARBONE [don Charles Antoine], anecdote qui lui est relative. I. 276.—Étrange pressentiment d'une de ses pareutes. Id. 277.

CARI [Salvadore], poëte Palermitain. I. 88.

CARIDA, bourg de Calabre, dont le sol perdit son niveau, par suite d'un tremblement de terre. I. 214.

CARRIÈRE [la], village des environs de Messine.

1. 253.

CARTE TOPOGRAPHIQUE de la Sicile, introuvable à Palerme même. I. 84.

CARTHAGINOIS [les] occupent la ville de Palerme. I. 76.

CASALNOVO, ville de Calabre; anecdote qui y est relative. Voy. Garace [la princesse de].

CASINO, espèce de club, en Sicile et en Italie; celui de Messine. I. 198. — Celui de Catane. id. 356.

CASTELLAMARE, petite ville de la cète septentrionale de la Sicile, au val Mazzâra; son insignifiance et sa saleté. II. 373. — Voyez aussi Sermon sici-LIEN.

CASTELVETRANO. Voj. Entella.

CASTILLANS [les] s'emparent de la Sicile. I. 67.

CASTRAGIOVANNI, CASTRAGIUVANNI, ville de la Sicile, sur le site de l'ancienne Enna; son his-

toire. II. 202. La ville moderne n'a plus aucuns restes de l'aucienne; ses environs sont charmans, et pleins de curiosités naturelles. Id. 203. - Ses mines de sel gemme. Id. 204.

CATACOMBES de Syracuse. Voyez ce mot.

CATANE, arrivée de l'auteur dans cette ville. I. 332. - Sa principale rue [ la rue Etnéenne ] , fait face à l'Etna. Id. 334. - Ses monumens antiques. Id. - 336. — Origine et histoire de cette ville, qui, du chef eubéen Cathanos, prend d'abord le nom de - Catane. id. 337.-Hiéron lui donne le nom d'Etnëa. Id. 338 — Les Athéniens lui rendent son premier nom; elle passe dans les mains de différens penples ; probabilité de la conjecture qui suppose que la ville actuelle est construite sur les ruines d'un grand nombre d'autres villes du même nom. id. 339. -Musée Biscari. Id. 342. - Musée Gioëni. Id. 344. - Couvent des Bénédictins. Id. 346. - Leur jardin. Id. 348. — Leur église. 349. id. — Leur orgue. Id. 350. - Leur musée. Id. 353. - Leur - bibliothéque. Id. 355. - Amusemens publics de Catane. Cette ville n'a ni théâtre ni promenades; " son Casino; ce que c'est? Le prince de San Martino est le seul dispensateur des plaisirs de la ville; son avarice à cet égard. Id. 356. — Étude ou bibliothéque publique; ressources particulières. Id. 357. - Départ de Catane pour l'Etna. Id. 378. - Rue Etnéenne. Id. 379. — Environs de Catane. Id. 380. — Retour à Catane. Id. 481. — Départ de Catane pour Syracuse; panorama de Catane. II. 1, 3.

CATHANOS, chef d'une colonie Eubéenne, qui chassa de Catane les Cyclopes ou Géans, et qui donna son

nom à la ville. I. 337.

CAUSE INOUIE dans les annales judiciaires. I. 222. CAVEAU DES CAPUCINS, aux environs de Catane; sa propriété de dessécher les corps ; sa description tirée du voyage de Brydone. I. 116.

CAVERNES du mont Cromos, à l'ancienne Sélinunte, aujourd'hui Siacca; bruit étrange qui en sort. II.

321. Voyez aussi VILLES SOUTERRAINES.

CAVES des maisons des anciens. I. 51.

CAVUM ÆDIUM ou IMPLUVIUM, partie des maisons des anciens. I. 50.

CELLA PENARIA, office des maisons des anciens. 1.51.

CÉNACLE, cuisine des maisons des anciens. I. 51. CÉNTO[NICOLAS], savant mathématicien de Palerme. I. 88.

CEPHALEDIUM, ancienne ville de Sicile, anjourd'hui Cefalïa. I. 166.

CERCLES empreints sur le sol, par suite des tremblemens de terre. I. 214.

CÉRÈS, fille de Cham ou Saturne, femme d'Osiris et mère de Proserpine, d'Orus et d'Hercule thébain. I. 63.

CERETANUM, ancienne ville de Sicile, aujourd'hui Giarrâtana. Voyez ce mot.

CÉSAR [Jules]. Il vient plusieurs fois en Sicile. I. 314.

CHALEUR insuportable à Palerme; incurie des peuples méridionaux, quant aux moyens de s'en garantir. I. 77.

CHAM ou SATURNE, second fils de Noë, premier roi de Sicile. I. 63.

CHAMÉSÈNE, la plus ancienne des villes de Sicile, fon dée par Cham ou Saturne. I. 63.

CHAMP SYRACUSAIN, nom donné par les anciens à cette langue de terre qui fait face à l'île d'Orthy-gie, ou moderne Syracuse: il forme le grand port de cette ville. II. 137,

CHAMP LÉONTIN, nom du lieu où Agathocle, tyran de Syracuse, fut atteint et tué, ainsi qu'Eupolème, son fils, et Euthymius, capitaine de sa cavalerie, par Thymoléon; et où l'on a découvert les urues qui renfermaient leurs cendres. II. 187.

CHANSON SICILIENNE. Voy. Via, BIDICCHIA.

CHARITON. Voy. MENALIPPE.

CHARLES III, sa statue, sur le port de Messine. I. 182.

CHARLES D'ANJOU, roi de Sicile. Voy. VÉPRES SI-CILIENNES. CHARYBDE, contes ridicules des poëtes, des historiens, des naturalistes et des géographes auciens et modernes, sur la situation et la nature de ses courans. I. 166. — Rectification de ces vieilles erreurs. id. 169. - Statue de Charybde, sur le port, à Messine. id. 183. - Voyage de Messine à Charybde. id. 238. - Situation précise de Charybde. - Surnom donné à ces courans, par les matelots siciliens. id. 240. - Leur forme; leur extrême profondeur; limpidité remarquable des eaux qui les forment; erreur qui en fut la conséquence, quant à l'auteur de cet ouvrage; erreur très-étrange où Buffon est tombé à l'égard de Charybde. idem. 241. - Spallanzâni est le premier qui en ait exactement parlé. Charybde n'est effectivement, ni un gouffre, ni même un tournant; mais un simple courant. id. 242.

CHARYBDE [la], rivière de Calabre. Voy. Rovêti. CHAT, anecdote relative à un chat miraculeusement sauvé, après avoir passé quarante jours, sans prendre aucune espèce de nourriture. I. 218.

CHATAIGNIER DES CENT CHEVAUX, arbre mon-

strueux sur l'Etna. I. 465.

CHATEAU D'ACI, construit sur un roc volcanique. I. 323.

CHAUX-VIVE, marques de chaux-vive empreinte sur les produits volcaniques, par les habitans de l'Etna. Voy. Enclos volcaniques.

CHEMINÉE, leur usage pour aiusi dire inconnu en Italie, et surtout en Sicile. I. 81. — Cheminée de

la maison du Refuge sur l'Etna. id. 425.

CHEROPOLI, village de Calabre, dont le sol perdit son niveau naturel, par suite d'un tremblement de terre. I. 214.

CHEVAUX, ne sont d'aucun usage en Sicile, si ce n'est dans les villes; et partout ailleurs les mules les remplacent. II. 164. — Tombeaux que les anciens habitans d'Agrigente leur élevaient, après leur mort. id. 286.

CHÈVRE PROTECTRICE [ la ], anecdote relative au

dernier tremblement de terre des deux Calabres. Vor. Polistère [Catherine.]

CHÈVRE [Roche de la], produit volcanique sur

l'Etna. I. 369.

CHÈVRES, [Grotte des], autre produit volcanique sur l'Etna. id. 412.

CHIAZZA ou PIAZZA, jolie petite ville de l'intérieur

des terres, au val Nôto. II. 200.

CHIEN DE MER, sorte de poisson, enuemi naturel du spâda ou espadon, qui l'attaque et le tue. J. 261.

CHRONOS on SATURNE. Voy. CHAM et ZANCLE.

CHRYSOTOAS [le], aujourd'hui le Naro, fleuve qui se jette dans la mer Tyrrhène, entre Messine et la petite ville d'Ali; et qui était célèbre jadis pour rouler de l'or dans ses flots. I. 292.

CIAMARE, hameau, aux environs de Messine. I. 247. CICCULO, phénomène qu'on observe sur cette mon-

tagne. I. 268.

CICELLO D'ALCAMO, le plus ancien des poëtes sici-

liens modernes. I. 67.

CICÉREL, espèce de petit poisson de la mer Ionieune, dont la présence est un signe assuré de grands tremblemens de terre. I. 205.

CIMETIÈRE DES ANGLAIS, à Messine. I. 179.

CINQ-FRONT, ville de Calabre, entièrement engloutie, avec sa population. J. 219.

CITADELLE DE MESSINE; sa description. I. 178.

— Projet avorté des Anglais, pour couper la fa-

mense faux. id. 179.

CIURA [ Don Luc-Antoine La], savant antiquaire sicilien. II. 184. — Sa conjecture très-ingéniense à l'égard de trois urnes déconvertes sur le sol de l'ancienne Enbée. id. 187. — Voyez aussi Agathocle, Eurée, Eurolème, et Euthymus.

CLAUDIEN, métaphore boursoufflée de ce poëte, à

l'égard de l'Etna. I. 373.

CLÉON, célèbre historien grec. I. 66.

CLERGÉ, remarques sur le clergé de Syracuse et généralement sur celui de la Sicile et de l'Italie. II- 30. - Voyez aussi Capucins en Maillot, Confré-RIES dans le sac et hors du sac ; IGNORANTINS en lisières; et Sermon sicilien.

CODE SICILIEN [ nouveau ]. Mécontentement que ferait naître sa prochaine promulgation. Quoique en six vol. in-80., les articles les plus importans y manquent; et on peut le regarder comme un livre à refaire. I. 70. 71.

COLISÉE. Vor. AMPHITHÉATRE.

COLLÉ [le], discrict aux environs de Palerme, célèbre pour ses maisons de campagne. I. 106.

COLOMBE DE SCYLLA. Voy. SCYLLA.

CONFESSIONS PUBLIQUES, anecdote à cet égard. I. 221.

CONFRÉRIES dans le sac et hors du sac. Ce qu'il fant entendre par-là? II. 31. - Anecdote relative. id. 32. - Voyez aussi Clergé. Capucins en MAILLOT, IGNORANTINS en lisières, SERMON SICILIEN.

CONSTANTINOPLE, anecdote relative à la conduite d'un Anglais, en entrant dans le port de cette ville. I. 284.

CONSULATS ÉTRANGERS à Messine. I. 197.

CORA, petite ville des États romains. Voy. TEMPLE D'HERCULE, à Côra. I. 129.

CORAIL. For. Pêche du Corail.

CORAX, historien grec, de Sicile. I. 66.

CORDIERS [ lathomie des ]. Vor. Syracuse.

CORNÉLIE, sœur de de Torquâto Tâsso. 1. 56.

COSIMA, jeune fille de la ville de Scylla, ville située sur l'écneil de ce nom; anecdote qui lui est relative. I. 280.

COSTA [ Mr. ]. Voy. PONTILLO.

COTES de la Calabre et de la Sicile ; leur forme et leur aspect différent, dans la baie de Messine. I. 261.

COTONINO INCARNATO, ce que les naturalistes de Trâpani entendent par-là? Voy. Piêtra incarnata,

COURS [ le], principale rue de Messine. I. 173, 186. -Cours Bourbonien, rue principale de Rêggio, en Calabre. I. 210.

COUVENT; celui des Capucins, à Palerme. Voy. Caveau des Capucins. — des Bénédictins, à Catane et sur l'Etna, 346, 385. Voyez aussi Bénédictins. — Des Capucines à Rome. II. 32. — De Syracuse. — Voy. Clercé.

CRATÈRES DE L'ETNA [différens]. — Voy. Etna. CROIX DE BOIS placée au sommet du mont Cûcculo. en Calabre; phénomène qui s'y rattache. I. 268,

CUBICULE, nom que les anciens donnaient à la chambre à coucher. I. 51.

CUPANI, savant botaniste sicilien. I. 67.

CUSOLÊTO, ville de Calabre; anecdotes qui y sont relatives. I. 231.

CYANE, jeune princesse orthygienne ou syracusaine, qui, par principe religieux, égorge son propre père, dans un sacrifice à Bacchus. H. 18. — Nom d'un fleuve célèbre, aux environs de Syracuse. id. 142

- Voyez aussi Anapis.

- CYCLOPES, fils de Noë, et premiers habitans de la Sicile. I. 63. ILE ET ÉCUEIL DES CYCLOPES. id. 314. Les Cyclopes fondent la ville de Catane. id. 337. Leur établissement en Sicile est fort postérieur aux premières éruptions de l'Etna. id. 400. Note. Villes souterraines qu'ils habitaient; ces villes existent encore. II. 177, 299.
- DANTE ALIGHIERI. Le bruit de la ville de Naples lui a donné sans doute l'idée du bruit de son Enfer. I. 12. Analogie remarquable entre une foule de détails de ce dernier poëme, et les localités etnéennes; conjecture à cet égard. id. 408. Voy. aussi Table des auteurs cités.

DAPHNIS, célèbre poëte syracusain, auquel on attribue l'invention de la poésie bucolique. 11. 16.

- DÉDALE, célèbre architecte athénien, auquel on attribue, entre autres ouvrages remarquables, la construction des fameux Thermes de Sélinunte. II. 323.
- DÉGRADATIONS des monumens anciens; exemple, de ce genre. I. 144; 11. 39, 40, 41, 42, 53, 63,

85, 86, 98, 120, 125, 159, 256, 263, 264, 265, 266, 322, 323, 336, 366.

DÉMARATÉ, fille aînée d'Hiéron II, tyran de Syracuse, et femme d'Andronadore, antre tyran de la même ville; troubles qu'elle excite. II. 22.

DÈMINI, DÊMONE, DÊMONI, l'une des trois vallées, ou provinces de la Sicile. I. 68. Voy. Maz-

ZARA, NOTO.

DÉMOPHYLE, célèbre peintre grec, de Sicile. I. 66. DÉMOTÉLÈS, l'un des philosophes qui tentèrent vainement de déterminer Phalaris à renoncer à la tyrannie d'Agrigente. II. 246.

DENIS [les deux], célèbres tyrans de Syracuse, dont l'un régna 405 ans avant notre ère ; et l'autre 367

avant la même époque. II. 20.

- DENYS LE PETIT, moine de Scythie, mort à Rome; auteur du système de l'ère de J.-C.; fausseté reconnue de ses calculs; conséquences ridicules qui résultent de l'adoption de ce même système. I. 1. texte et note.
- DESSINS ENLUMINÉS. Raisons particulières qui privent cet ouvrage d'une collection précieuse de dessins enluminés, des sites et monumens principaux de la Sicile; collection recueillie, par l'auteur, sur les lieux. I. 470.

DESTRUCTION DE LA VILLE DE SCYLLA, en Ca-

labre. Voy. Scylla.

DICATRIA, nom donné par les anciens, au lieu où est situé le port d'Ulysse, et qu'on nomme aujour-d'hui Licodia. I. 327.

DIDYMES. Voy. THERMISIES [ îles ].

DIEU LE PÈRE. Visite qu'il rend à l'auteur. I. 186.

— L'un des acteurs de la fameuse farce de la fête de l'Assomption, à Messine. id. 194. — Quête qu'il fait ensuite dans les maisons particulières. id. 197.

Voy. aussi Ame de la Vierge, Vierge [la], Apôtres [les donze], et Vara [la].

DINER DE MESSINE. Ce qu'il faut entendre par-là.

I. 185.

DIODORE, célèbre historien grec, né à Argyre, en

Sicile. I. 66. II. 205. Voy. aussi Table des atteurs cités.

DIOMÈDE [ M. Arrius ], ancien affranchi romain :

sa maison, à Pompeia. I. 48.

DION, celèbre philosophe sicilien. I. 66. — Prince de ce nom, huitième tyran de Syracuse. II. 20. — Dion-Cassius, historien grec. Voy. Table des autreurs cités.

DIRÈLLO, DRILI, DRILLO, DRILLU. Noms modernes de l'Achatès, ou Dirillus, II. 190. 191.

DOLOMIEU [le commandeur], célèbre naturaliste français. I. 319. — Ami intime du savant chevalier Gioëni, de Catane. id. 345. — Lâchement persécuté à Rome et à Naples, id. 420. note.

DORICO-ÉTRUSQUE. Vor. GRÉCO-SICULE.

DOR!QUE [ ordre ], mal à propos confondu par tous les voyageurs, avec l'ordre dorico-étrusque ou

greco-Sicule. For. ccs mots.

DRAGARA ou ZUGO, nom que les habitans de la petite ville de Scylla ont coutume de donner à l'une des plus grandes fissures de l'écneil même; fissures transformées en cavernes, par les poëtes, les his-

toriens et les voyageurs. I. 266.

DREPANUM, aujourd'hui TRAPANI, ancienne ville de Sicile. I. 61. — Histoire de cette ville; étymologie de son nom. II. 353. — C'est là que Virgile fait aborder Énée; là encore que Claudius Pulcher fit noyer les poulets sacrés. id. 354. — Charles—Quint élève les murs de la nouvelle ville. id. 355. — Il coupe la langue de terre qui réunissait la ville au continent; son état actuel. id. 356.

DUCS ET DUCHESSES qui savent lire. Voy. Au-

TEURS PALERMITAINS.

EAU VÉSUVIENNE. Voy. Fortaines vésuviennes. Gimbernat. — Eaux jaillissantes hors du sol, par suite des tremblemens de terre. I. 214. — Eau amère, fontaine ainsi nommée, aux environs de l'ancienne Eubée, aujourd'hui Licodia. II. 188. — Eau d'Ambre, source aux environs de Calascibêtta, en Sicile. II. 208.

ECHNOME, aujourd'hui mont des Mucciàchi, montagne célèbre au pied de laquelle est située l'ancienne Géla, aujourd'hui Alicata. II. 214.

ÉCUEILS ET ILE DES CYCLOPES, rocs énormes qui s'élancent hors de la mer Ionienne, à peu de distance du rivage, entre Messine et Catane; leur description; ou les regarde comme ayant servi de demeure aux Géans, dont ils portent le nom; les geus du pays les connaissent sous le nom de Faraglioni. I. 314 et suiv.

ÉGLISE. Celle du Saint-Esprit à Palerme, célèbre pour avoir été le rendez-vous principal des conjurés, dans la grande conspiration des Vêpres Sicilieunes, I. 90. — ÉGLISE DE LA TRINITÉ, à Milêto, en Calabre. Voy. MILÉTO. — ÉGLISE DES BÉNÉDIC-

TINS, à Catane. I. 349.

ÉGUSE, petite île de la mer d'Afrique, sur la côte

septentrionale de la Sicile. II. 350.

ÉIUS [Caïus]. Son palais à Messine; le célèbre Verrès en enlève le beau Cupidon de Praxitèle. I. 201.

ÉLIME, ancienne ville disparue. Voy. Partênico. ÉMILE [ Paule ] chasse les Carthaginois d'Agri-

gente. II. 252.

EMPÉDOCLE, célèbre médecin d'Agrigente. I. 66. — Autre philosophe de ce nom. Voy. Tour du Philosophe.

EMPEREURS D'ORIENT [les] s'emparent de la Sicile. J. 67.

EMPIRE ROMAIN [ démembrement de l']. A cette époque, les arts et les sciences s'anéantissent en Sicile. I. 67.

ENCLOS VOLCANIQUES. For. ETNA.

ENFANT MONSTRUEUX, né à Sciâcca, en Sicile, avec trois corps, trois têtes, six bras et six jambes; vit trois jours; et chacune de ces différentes parties de lui-mêne, meurt progressivement. II. 319.

ENFER DE DANTE. Imitation inédite de ce poème,

par l'auteur de ce voyage. J. 2. note.

ENLEVEMENT DE PROSERPINE. Voy. Lac Percuse. ENNA. Cérès invente ici l'agriculture. I. 66. Voy. aussi Castragiovanni.

ENSEIGNES. Voy. Boutiques des anciens.

ENTELLA, aujourd'hui Castelvetrâno, ancienne ville de Sicile, au val Mazzâra. II. 337. — Son origine; ce qui en reste. id. 338.

ENTELLUS, chef troyen, ami et compagnon d'Énée, fonde la ville à laquelle il donne son nom. II. 338.

Voy. l'art. précédent.

ENVIRONS des villes de Naples, de Palerme, de Messine, de Catane, de Syracuse, d'Agrigente, etc. Voy. Voyage de Naples a Palerme; de Palerme a Messine; de Messine a Charybde et a Scylla; de Messine a Catane; de Catane aux Cratères de l'Etna; de Catane a Syracuse; de Syracuse aux sources de l'Anapis; de Syracuse a Agrigente, etc., etc.

ÉOLE, roi des îles Éoliennes, autrement dites de Lîpari; ce prince succède à Iole, en Sicile. I. 65.

ÉOLIENNES [îles]. Iles de la mer Tyrrhène, entre l'Italie et la Sicile. I. 60, 178.

ÉPERVIER DE SCYLLA [1']. 1. 268.

ÉPICHARME, célèbre poëte sicilien, auquel on attribue l'invention de la comédie. II. 16; fut l'un des sages, qui, par leurs conseils, essayèrent vainement de faire renoncer Phalaris à la tyrannie d'Agrigente. II. 246. Voy. Démotélès, Pythacore, Zénon d'Élée.

ÉPREUVES par les eaux du lac des dieux Palices. Voy.

LAC DES DIEUX PALICES.

ÉPIPOLES. Quartier de Néapolis, quatrième ville de l'ancienne Syracuse; on le nomme aujourd'hui Belvédère. II. 128.

ÉPITAPHES des tombeaux dans les Catacombes de Syracuse; simplicité de style qui les caractérise, fort préférable sans doute à l'affectation de notre style lapidaire. II. 89.

ERBESSUM, ancienne et célèbre ville de Sicile, sur le sol de laquelle s'élève aujourd'hui la petite ville

de Palâzzolo. Voy. ce mot.

ÈRE CHRÉTIENNE. Sa fausseté. I. 1. note.

ÉRUPTIONS DE L'ETNA. [Tableau Chronologique

des éruptions de l'Etna]. Voy. ETNA

ÉRYX, successeur d'Aristée, l'un des premiers rois de Sicile; il donne son nom à l'ancienne Eryx. I. 64. — Situation de cette ville; montagne au pied de laquelle elle était construite ; fameux temple de Vénus Érycine ; extrême élévation de la montagne ; grande différence de sa température et de sa végétation; pureté et salubrité de l'air qu'on y respire; longévité remarquable dans ses habitans; c'est au pied de cette montagne qu'Énée éleva un tombeau à son père ; fondation de la ville, et par qui? Du surnoin de Vénus donné à sa mère, Éryx élève un temple à Vénus. II. 361 et suiv. — Dédale est l'architecte de ce temple. id. 363. - Le temple et la ville ont cessé d'exister; à la place qu'occupait le premier, s'élève aujourd'hui une église dédiée à Saint-Julien; un miracle très-remarquable donne lieu à l'érection de cette église. id. 365. — Misérables restes des monumens d'Eryx; puits de Vénus Erycine. id. 366.

ESPADON. Voy. Pêche du Spada.

ESSEDRE, ou Salon des maisons des anciens. I. 50. ÉTANGS formés par suite des tremblemens de terre.

I. 211. — Étang aux environs de Gêla, aujourd'hui Alicâta; prétendue fétidité de ses eaux. II. 217.

ETNA (l') vu à la hauteur des îles Écliennes, I. 60.

— Vu à la hauteur du cap Argennum, 294. — Vu à la hauteur du roc volcanique de Tauroménium, 304. — Vu à la hauteur du château d'Iâci, 324. — Vu d'une des principales rues de Catane, 334. — Neiges éternelles qui couvriraient la cime du volcan; ce qu'il faut croire des récits des poëtes, des historiens, des voyageurs, des géographes et même des naturalistes, à cet égard, 335, 362, 372. — Quelques Anglaises ont fait le voyage de l'Etna, 335. — Base volcanique de l'Etna, 330. — Conjectures sur la formation de la terre végétale qui convre les laves de l'éruption de 1669, 341. — Circonférence de la base volcanique, 342. — Retour de l'Etna, 359. — Remarques préliminaires, 361. —

[Etna.]

Les feux et les détonations de l'Etna forcent les Sicaus à quitter le pays, 302. - L'Etna fut la source des plus belles créations poétiques, 362. - Sa situation topographique, 363.—Sa formation, 363, 368. — Sa base, sa forme, espace qu'il occupe, 364. — Terrain qu'il a couvert de laves, 366. - Direction et formes différentes que les laves prennent dans leur chute, 366. — Vallée de Trifogliêtto, 368. — Vallée del Bue, 368, 424. — Vallée de Saint-Jacques, 368. — Vallée de Calanne, 368. — Extrême profondeur de ces vallées, 368. - Elles offrent l'historique de la formation du volcan; 368. - Roc Mûsara, 369. — Rocher de la Chèvre, 369. — Abaissement progressif des parties latérales du volcan, 360. - Latitude précise de l'Etna, 370. -Sa température, 370, 374. — Son sol, 370. — Fécondité de ce dernier, 371. - L'Etna a toujours - été divisé en trois régions ou zônes, 371. - Motifs qui ont porté l'auteur à en reconnaître quatre, 371. Îdées ridicules des anciens sur le mélange des glaces et des feux du volcan, 373. - Des nuits et des jours, sur l'Etna, 374. - Nature des vents qui y régnent, 374. - Remarquable diaphanéité de l'air, 375. — Causes de sa douceur, 375. — Les produits volcaniques aptes à éprouver l'action des rayons du soleil, et à les communiquer à l'air, 375. — Non également aptes à les communiquer à leurs propres agrégats, 375. — Des diverses couches d'air, sur l'Etna, 376. - Voyage aux crateres de l'Etna, 377. - Départ de Catane, 378(1). - Longueur de la route, et temps que l'auteur y a employé, 378. - Rue Étnéenne et faubourg de Catane, 379. - Sa ressemblance avec la route d'Oxford, à Londres, 379.

Première région de l'Etna, 380. — Environs de Catane, 380. — Mascalucia, petite ville située sur l'Etna, 380. — Maison du commandeur Frâncica, 381. — Massanunciâta, vallée et ville de l'Etna, 382.

<sup>(1)</sup> C'est par erreur que cette page est cotée 387.

Vue du Monterossi, produit volcanique, 382, 387, 388, 389, 390, 391. - Population remarquable du duché de Massanunciata, 382. - Clocher de la cathédrale, 382. — Vallée de Massanunciata, 382. - Changement remarquable dans la nature du site, 382. — Cette vallée est entierement recouverte par les produits de l'éruption de 1669; 382. Nouveau changement du sité, 383. — Vallée de Nicolôsi, 383. - Fraîcheur et fertilité de cette vallée, 383. - Enclos volcanique, 383. - Chaux dont est couverte la lave qui les forme, 383. - Différentes explications de cet usage, 384. — Village de Nicolósi, 385. - Manque absolu d'auberges, 385. Espece de gites qui en tiennent lieu, 385. — Monterôssi, énorme produit volcanique de l'éruption de 1669, 387. — Époque et suite de sa formation, 387. —Confondu par Brydone, avec le Montpelièri, 388.—Autre fausse assertion de Borch, à l'égard de cette même montagne, 388.—Appuyé sur une seule et unique base, le monstrueux produit volcanique se divise ensuite, en deux montagnes bien distinctes, 300.—Particularités d'où il tire son nom, 300. -Sa circonférence, et sa hauteur, 391. - Il n'est que d'un tiers de mille moins élevé que le Vésuve, 391. — Couleur de la lave qui le forme, 390. — Habitans de Nicolosi, 391. - Leur caractère attaqué par Brydone, 391. - Fausseté des détails par lui rapportés à ce sujet, 302. — Anecdote relative à ce voyageur, 393. — Il se crée à plaisir une éruption qui n'eut jamais lieu, 394. — Examen de son Itinéraire, 395. - Sol et productions de la première région de l'Etna, 399. - Température de la première région, 400. - Son extrême fertilité. 400. — Regardée comme la partie la plus fertile du reste de la Sicile, 400. - Causes particulières de cette fécondité du sol, 400. - L'antiquité des laves déjoue tons les calculs, 400. — Les éruptions de l'Etna précédérent de beaucoup le siècle des Cyclopes et des Sicules, 400. - Industrie de ses habiians , 400. - Moins fertile cependant qu'elle ne le fut jadis, hoi. - Effet de cette fertilité sur la qualité des productions du sol, 401. -- Étendue de la première région, 401. - M. Gemmellaro est le premier auquel on doit la construction d'une maison de refuge, au pied du cône de l'Etna, 401. Cette maison est agrandie par les Anglais, 402. - D'abord nommée la Gratissima, elle prend ensuite le nom de maison des Anglais, 402. - La propriété en reste au premier fondateur, 402. -Mesures à prendre par les voyageurs qui veulent y avoir un refuge, 402. - Sonpcons calomnieux jetés par un voyageur moderne, sur la personne de M. Gemmellâro, 402, 403. — Réponse à ces odieuses insinuations, 403. - Véritable point de vue sous lequel M. Gemmellaro doit être envisagé, 403. - Nature et but de la rétribution par lui exigée, pour l'usage de ce même asile, dont le gouvernement lui laisse supporter tous les frais, 404. - Départ de Nicolôsi, 404. - Provisions de première nécessité, pour le voyage au cône du volcan, 404. - Mont Saint-Nicolas d'Arêna, produit volcanique, 405. - Couvent des Bénédictins, 405. -Mont Fûsara, autrement dit Fosse de la Colombe, produit volcanique de l'éruption de 1669,405.-Largeur de son cratère, 405. - Descente dans ce gouffre, 405, 406.—Mont Serrapizzûta, autre produit volcanique de l'éruption de 1634, 406.

Deuxième région, ou région boiseuse, 407. — Forêt de la seconde région, 407. — Nature de son sol, 409. — Sa fertilité trop vantée, 410. — Ses arbres chétifs et à demi-formés, 410. — Causes physiques du dépérissement de ces arbres, 410. — Son aspect plus imposant en hiver que dans toute autre saison, 411. — Vallée delle Rôselli, deux fois submergée par les laves, en 1634 et 1792, 412. — Grotte des Chèvres, produit volcanique, 412. — Changée en grande caverne, par Brydone, 412. — Refuge des voyageurs, avant la construction de la première maison de Refuge, par les soins de M. Gemmellâro, 412. — Malgré sa célébrité, cette grotte est une des plus petites excavations volcaniques qui entourent les flancs de l'Etna, 413. — Sa

situation positive, I. 413. - Sa forme, sa hauteur et sa profondeur, 413. - Elle sert encore d'asile pendant la halte des voyageurs, 413. - Raisons particulières pour lesquelles nous nous y reposâmes. nous-mêmes, 413. - Les voyageurs ont coutume de graver leur nom sur les arbres qui entourent cette grotte, 414. - Faiblesse d'un savant illustre. 414. — Fazzêllo y grava aussi son nom; ce nom n'existe plus, 414. - Spectacle inoui, dont Brydone prétendit avoir joui au fond de cette grotte, 415. - Seuls objets que j'y vis moi-même, 415. Nature de la lave qui forme cette grotte, 415. -Schorls, feld-spaths et chrysolites, qui se trouvent dans cette lave, 415. - Exposée à l'action des fourneaux, elle produit un émail bouillonneux, 416. - Elle agit sur l'aiguille magnétique, 4,6. -La formation de cetie grotte se rattache à une époque inconnue, 416. - Elle n'est point le produit des eaux pluviales, mais des gaz élastiques, sortis des laves non liquides, 416. - Étendue de la deuxième région, 417. - Troisième région, 417. - Cette région est surnommée sublime et déserte. 417, - Aridité du sol, 417. - Monte Rosso, ou Monteriello, produit volcanique de l'éruption de 1763: 418, 424. — Cette montagne est aussi haute que le Vésuve, 418. - La Gratissima, ou maison de refuge, 419. - Sa description, 419. - Insouciance du gouvernement napolitain quant aux observations relatives aux phénomènes etnéens, 419. Situation de la Gratissima, 423. — Quatrième région de l'Etna, 427. - Départ et retour à la maison de refuge ; danger que court l'auteur, 428, 429. - Effet inoui d'optique; ombre de l'Etna réflétée à l'horizon, 430. - Cône de l'Etna, vu le 11 octobre 1819, 431. — Route de la maison de refuge, à la sommité du volcan, 432. — Cet espace pourrait se subdiviser en quatre autres régions distinctes, 432. — Temps en route, 432. — Région des laves compactes, 432. - Région des scories et des cendres, 432. - Étendue de cette dernière région, 433. — Attitude que l'on est forcé

de prendre pour gravir la partie la plus élevée du volcan, 433. - Nature du chemin suivi, 434; citation dantesque.—Plate-forme du cône de l'Etna, 435.— Cratères de l'Etna, 437.—Obstacles qui s'opposent à la vue de la totalité des gouffres, 437. - Circonférence du cratère principal, 438. - Comparé avec celui du Vésuve, id. note. - Raisons particulières qui s'opposent à l'exécution d'un dessin fidèle de ces mêmes gouffres, 440 - Situation respective des crateres du cône de l'Etna, 441.—Ces crateres sont effectivement au nombre de quatre, 441. - Forme du cratère principal, 442. — Digues volcaniques qui cernent les quatre cratères secondaires, 442. -Positions respectives de ces quatre gouffres, quant à celui qui les visite, 442. - Plan topographique de la situation respective des quatre crateres renfermés dans le cône de l'Etna, 442. - Grand cratère, ou cratère oriental, 443. — Sa circonférence apparente, 443. - C'est le plus grand des trois autres, 443. - Nature du sol qui forme la plateforme d'on on le regarde, 444. - Fuméroles ou vapeurs volcaniques qui s'en exhalent, 444. - Incandescence de ce sol, 444. — Causes particulières qui empêchent de s'y arrêter long-temps, 444. -Exemples de voyageurs qui ont été vivement affectés de l'action des fumeroles, ou mofettes acido-muriatiques, 444. - La surface intérieure du cratère est remplie des mêmes fuméroles, 445. — Impossibilité de découvrir, à l'époque en question, le. gouffre conique et central, formé en 1805, et existant encore en 1810, 445. - Augmentation remarquable de la chaleur du sol, au fur et mesure que celui-ci s'élève, 446, 476. — Toute cette plate-forme est couverte d'un sable jaunâtre . impalpable et brûlant, 446 .- Cratère méridional; sa situation positive, 446. - Ce cratère est éteint, 446. — Tentatives pour descendre au fond de cet abîme, 447. - Détails à cet égard, 447. - L'auteur et son compagnon de voyage sont miraculeusement arrachés à la mort, 448. - Descente dans le grand cratère méridional, 450. — Seconde route

suivie par eux, 450. - Inductions qui portent l'auteur à croire que nul autre avant lui n'est descendu au fond de ce cratère, 451, - Nature du sol du fond de l'abime, 453. — Sable et laves boursoufflés, qui ne se trouvent que dans ce même cratère, 453. - Lave noirâtre, compacte, très-dure, et recouverte d'une incrustation de terre végétale d'une blancheur remarquable, 453. - L'auteur, et son compagnon de voyage, M. F. R\*\*\* de Londres, écrivent sur cette lave leurs noms, et la date de leur descente au fond du cratère; situation précise du bloc en question, 453. — Cratère septentrional, 454. — Situation et description de ce cratère, 455. - Impossibilité d'en découvrir le fond, 455. — Accroissement remarquable de chaleur et de force dans les fumeroles, ou exhalaisons volcaniques qui s'élèvent du foud, et de la digue qui cerne ce cratere, 455. - Causes probables de cet accroissement, 455. - Raisons sur lesquelles l'auteur se fonde à l'égard de l'existence de la matière liquéfiée, au fond de ce même abîme, 456. — Citation d'un passage des Voyages de Spallanzâni, 456. - Remarques de l'auteur sur les changemens importans qu'ont souffert les localités etnéennes, depuis l'époque des observations de ce dernier naturaliste, 457, note et pag. suiv. - Cratère occidental ou central, 450. - Situation de ce cratère, 450. - Obstacles naturels qui s'opposent à toutes les tentatives qu'on pourrait faire, pour voir le fond de ce quatrième et dernier cratère du cône de l'Etna, 459. - Il est probable que ce cratère est le plus actif des trois autres, 459. — Descente de l'Etna, 460. - Facilité remarquable de cette descente, 460. - Plus courte et moins pénible que celle du Vésuve même, et pourquoi? 460 - Retour à la Gratissima, ou maison de refuge, 461. - Nouveau départ de la maison de refuge, 462. — Monteriello, produit volcanique, 462. [Voy. aussi 418 et 424]. - Tour du Philosophe, 462. - Sa situation; contes ridicules sur ces misérables ruines, dout les uns font l'observatoire d'Empédocle; les autres un temple antique, et quelques-uns une

simple vigie moderne, 463. — Description de ces ruines, 463. - Châtaignier des cent chevaux, 465. — Description et mesure de ce monstre végétal, 465.—Petitesse remarquable de ses fruits, 465. - Spallanzâni ne voit, ni la Tour du Philosophe, ni le fameux châtaignier, 466. - Détails de route, 466. - Vue de la Vallée du Bœuf, 466. - Montagne et cratère élevés et ouverts dans son centre, 466.—Situation et description de cette vallée, 468. Vorage au cratère de 1819, 469. - La montagne au-dessus de laquelle il s'élève, est formée le 27 mai de cette même année, 470. - Seconde éruption du volcan, 470. - Troisième éruption du volcan, 470. - Dessins enluminés de ces trois éruptions, 470. — Autres dessins enluminés, faisant partie d'une collection de planches qui devaient être jointes à cet ouvrage, 470. - Détails de la marche suivie, pour atteindre la sommité du nouveau volcan, 470, 471. - Cratère de 1819, vu le 11 octobre, même année, 473. - Description de ce cratere, 473. — Diversité inouïe dans la nature, la forme et la couleur des parties latérales de l'intérieur du cratère, 474. — Admirable contraste de l'éclat de ces couleurs, avec celle des cendres accumulées sur la déclivité du volcan, 474. — Cette déclivité plus forte elle-même que celle du cône principal de l'Etna, et pourquoi? 474. - L'orle, on plate-forme de ce nouveau cratère, plus angulaire et plus étroit que celui de tous les autres, 475. Même différence, quant à la chaleur et à la force des fumeroles, ou vapeurs volcaniques, 475. — Incandescence inouïe du sol, ou sable volcanique qui recouvre l'orle de ce cratère, 475. - Accroissement de chaleur et de force des fumeroles, au fur et mesure que la digue s'élève, 476. [ Voyez aussi page 446]. - Descente du cratère de 1819, 476. — Variabilité remarquable de l'atmosphère volcanique, 477.—L'auteur en fait la triste expérience, 477. - Danger auquel l'expose l'obscurité soudaine qui l'entoure, ainsi que son compagnon de voyage, 478. — Phénomène acoustique, 478. — Description particulière du gouffre ou cratère en

question, 478. — Caverne qu'on y remarque, lave liquifiée et bouillante qui en sort, 479. - Bruit qui paraît également en sortir ; incertitude de la cause qui le produit, 479. — Descente du cratère de 1819, 479. - Retour au fond de la vallée du Bœuf, 479. — Découverte d'un lit de neige sous les cendres et scories volcaniques, 479. — Densité remarquable de cette neige, 480. - Transports de l'auteur et de son compagnon à la vue de cette source inattendue, 480. — Autres glacières artificielles établies sur divers points de l'Etna, 480. — Situation ordinaire de ces glacières, 480. — Elles ne furent jamais placées au fond d'une va!lée brûlante, telle que la vallée en question, 481. - Descente de l'Etna. Retour à Catane, 481; citation dantesque, 483.—Fragment du voyage de Fazzêllo à l'Etna, en 1541: 484.—Vue au-dessus de l'Etna, 501.—Lever du soleil, par Brydone, 501. - Fragment de l'ouvrage de Ferrâra, sur le même sujet, 504. - Fragment du Voyage de Denon, 511, note. - Tableau Chronologique et Historique des éruptions de l'Etna, 512. - L'Etna est entièrement calme, sans détonation et même sans fumée, pendant tout le tremblement de terre de 1783; et le volcan du Strômboli devient au contraire plus furieux et plus actif que de coutume, 524. — Hauteur de l'Etna, 530. - Vices essentiels du système adopté dans les mesures du volcan, 530. — Rapprochement des calculs de La Hire, Cassini, Picart, Borch et Brydone, 531. — Résultat qui en découle, 531. — Calculs également incertains du P. Amîco, de Spallanzâni, de Deluc, de Schuckburg, de Needham et de Ferrâra, 533. - Seul et unique moyen de connaître la hauteur de l'Etna, 533. — Conclusion du Voyage aux Cratères de l'Etna, 534.

ÉTOLIENS. Une de leurs colonies passe en Sicile, et

fonde Syracuse. II. 17.

ÉTRUSQUES, foudateurs de Stabia, dans la Grande-Grèce, aux environs de Naples. 1. 54.

EUBÉE, aujourd'hui Licodïa; son origine. II. 180.

— Ses routes souterraines, id. 182. — Leur des-

cription. id. 184. — Autres antiquités; découverte très-intéressante de trois urnes cinéraires de la plus grande beauté. id. 186. — Ces urnes peuvent être regardées, comme celles qui renfermaient les cendres d'Agathocle, tyran de Syracuse, d'Eupolème son fils, et d'Euthynius, un de ses généraux; et pourquoi? id. 187. — Objets de curiosité naturelles, aux environs de cette ville. id. 188, 189.

EUBEENS. Ils chassent les Cyclopes ou Géans; fondent Catane, et s'établissent dans cette ville. I.

337.

EUMACHUS, historien grec; de Sicile. I. 66.

EUPOLÈME, fils d'Agathocle, tyran de Syracuse. Ver. Agathocle et Eubée.

EURYALE, l'une des anciennes forteresses de Syra-

cuse. Voy. ce dernier mot.

EURYPOS ou EURYPE, nom donné par les anciens Grecs au promontoire que nous nommons nousmêmes le Phare de Messine. 1. 262.

EUTHYMIUS, capitaine de la cavalerie d'Agathocle.

Foy. Agathocle, Eubée, Eupolème.

EVEMEROS, historien grec, de Sicile. I. 66.

EXCAVATIONS des villes et monumens anciens [remarques sur les ]. I. 41, 55. Excavation du temple

de Jupiter Olympien, à Agrigente. II. 278.

EXTINCTORI TYRANNICÆ. Inscription qu'on lisait jadis sur le buste du fameux Timoléon, de Corinthe, libérateur de Syracuse; elle fait place à une inscription moderne; nature et objet de celleci. II. 63. — Cette même inscription se lira sans doute, sur la statue que Naples élèvera à son propre Timoléon. Voy. Meniculni.

FACE JAUNATRE. Vor. SAINT-JANVIER.

FARAGLIONI, nom sous lequel les Siciliens connaissent l'Île et les Écueils des Cyclopes. Voy. ÉCUEIL ET ÎLE DES CYCLOPES.

FATA MORGANA. Voy. FAVIGNANA.

FAUJAS DE SAINT - FONDS, célèbre naturaliste français; sa belle traduction des voyages de Spallanzani. I. 361.

FAULX, ressemblance de cet instrumentaratoire, avec la forme du promontoire qui cerne le port de Messine. I, 171.

FAUNUS, ancien roi d'Arcardie, et père du prétendu Berger Acis. I, 313. Voy. aussi ce dernier

mot.

FAVIGNANA, petite île de la mer d'Afrique, sur la côte septentrionale de la Sicile; sa grandeur; son double port; sa forteresse; production du sol; beau safran, qu'on y recueille; ses grottes; objets de curiosités naturelles que celles-ci renferment; nature du roc dont l'île est formée. Il, 350. — Fameux phénomène aërien qu'on y observe, et que les gens du pays connaissent sous le nom de Fata Morgana. Id. 352. Voy. ce mot.

FAVORITE, [la] maison de plaisance du roi des Deux-Siciles, aux environs de Palerme. I, 121. Voy. aussi Ferdinand I; les Anglais y retinrent

long-temps la feue reine. II, 361. Note.

FAZZELLO [Thomas], célèbre historien de Sicile, né à Sciàcca. Son voyage à l'Etna, en 1541. I, 484. Voy. aussi table des aut. cités.

FÉLIX, [Paul] Voy. Rovîti.

FEMME lancée par la mer, sur un arbre de vingt

pieds de haut. I, 279.

FERDINAND I. Jolie exergue par lui placée sous le nom de madame la duchesse de Berry, sa belle-fille, dans le palais de la Favorite, à Palerine. I, 122.

— Inscription par lui placée, sur le temple de Ségeste. I, 147. Voy. aussi Pie VI. — Deuxième inscription, sur sa statue, à Messine. Id. 183. — Troisième inscription semblable à la première, sur le temple de la Concorde, à Agrigente. II, 266.

FERDINANDE, nom d'une rue et d'une place publique, à Messine. I, 173, 183, 184.

FERME DU ROTOLO; ruines qui s'y trouvent. I,

328.

FERRARA [François], savant naturaliste de Catane, sa description de l'île et des Écueils des Cyclopes. I, 322. — Ses remarques sur l'Etna, Id. 361. Sa

description de la vue dont on jouit au-dessus de cette montagne. Id. 504. — Quant à son excellent ouvrage sur l'Etna, Voy. TABLE DES AUTEURS CITÉS.

FERRIÈRE, nom que les pêcheurs siciliens donnent à la barque stationnaire, qui sert de vigie aux autres barques, dans la pêche très-curieuse du Spâda.

Voy. PÉCHE DU SPADA.

FERTILITÉ DE LA SICILE [remarque sur la], II, 349, et dans tout le reste de l'ouvrage.

FIÈVRE D'HIÉRON. Voy. ce dernier mot.

FILANGIÊRI [le général] l'un des libérateurs de Naples et de la Sicile. Voy. MENICHÎNI.

FLORA [la], joli jardin botanique, à Palerme. I,

FLORENCE, sa célèbre galerie. I, 2.

FLORENTINES ou LETTRES CRITIQUES, SUR DANTE, ouvrage inédit par l'auteur de ce voyage. Voy. Enfer de Dante.

FLORIDIA, petite ville du Val Noto, en Sicile, sur la route de Syracuse à Agrigente, II, 175.

FOIRE DE PALAZZOLO. Voy. CE DERNIER MOT. FONTAINES VÉSUVIENNES. Ce qu'il faut entendre par-là. Voy. GIMBERNAT [M. le chevalier].

FOSSE DE LA COLOMBE, autrement dite Monte-

Fûsara. Voy. Fusara [ Mônte ].

FOUILLES. Système constamment suivi par le gouvernement de Naples, dans les fouilles des monumens antiques. 1, 40, 41, 42, 54, 55, et ailleurs.

FRANÇAIS massacrés en Sicile; à quelle époque, comment et pourquoi? Vey. Vêpres Siciliennes.

FRÉDÉRICK [Sir]. Voy. HENNIKER.

FROID. Incurie des peuples méridionaux, quant anx mesures nécessaires contre le froid. I, 81. Voy. aussi CHALEUR.

FUMEROLLES, nom donné par les naturalistes aux vapeurs et exhalaisons volcaniques. I, 43, 44. Vor. aussi FINA.

FUSARA ou FOSSE DE LA COLOMBE [Monte], énorme produit volcanique sur l'Etna; largeur et

profondeur de son cratère éteint; ses routes et grottes souterraines. I, 405. — Abîme sans fond qui s'y trouve, nature de la lave qui forme cette montagne. Id. 406.

GAGINI, célèbre sculpteur sicilien. I. 67. II. 340. GALEAGRA, nom d'une des anciennes tours des portes d'Acradine, la seconde des quatre villes de l'anc. Syrac. II. 28.

GARACE [ la princesse de ] Sa fin tragique. I. 229.

GARNERIN [ le soi-disant Physicien ], I. 43.

GÉANS, fils de Noë, et premiers habitans de Sicile. I. 63. — Ils fondent la ville de Catane, à laquelle ils donnent le nom de leur chef Cathanos. I. 337. — Villes souterraines qu'ils habitent, et qui sont encore existantes. Voy. VILLES SOUTERRAINES.

GÉLA, auj. ALICATA, anc. ville de Sicile, au val Mazzàra, dominée par le mont Echnome. — Son origine. — Contrariété des opinions à l'égard de son ancien site. II. 214. — Découverte d'une inscription qui prouverait l'identité de la ville ancienne avec la ville moderne. Id. 215. Le poëte Apollodore et Gélon, tyran de Syracuse, y sont nés, et Eschyle y mourut. Id. 216. — Origine de la moderne Géla. Id. 217. — Route de Géla à Agrigente. I. 218.

GÉLA [ le ], l'un des plus grands sleuves de la Sicile, auj. le Sàlso; sa source; étymologie du dernier nom qui lui fut donné; nature saline de ses eaux. II. 210. — Son embouchure; naturellement très-orageux et très-dangereux; Virgile lui donne le surnom de cruel; et Ovide, celui de fleuve périlleux.

Id. 211. - Guéage de ce fleuve. Id. 212.

GÉLIAS, riche et célèbre citoyen d'Agrigente; exemple mémorable de son extrême libéralité. II. 292. — Sa réponse aux habitans de la petite république de Centuripe. Id. 293.

GÉLON, premier tyran de Syracuse. II. 20. — Forcé de prendre part aux querelles de Rome et de Carthage; le premier auteur d'un code de lois agraires; ancienneté de la première édition de l'ouvrage, qui, toutefois ne paraît pas être encore épuisée. Îd. 21, 22.

GEMMELLARO [ MARIUS], savant naturaliste de Nicolôsi, sur l'Etna; et premier fondateur d'une maison de refuge au pied du cône du volcau. Voy.

ETNA.

GENTLEMAN, ce que les Anglais entendent par ce mot; divers sens dont il est susceptible; fausse application que les voyageurs anglais en font, en le traduisant en français, par l'homonyme gentilhomme. I, 402. Note.

GERMINE [don Joseph], gonverneur de la forteresse de San Salvadore, à Messine; activité inouïe de ce Nestor de l'armée siculo - napolitaine; son amabilité personnelle; ses longs services mal ré-

compensés. I, 175.

GIARDINI, petite ville de Sicile, sur les bords de la mer Ionienne, aux environs du Tauroménium. I, 306.

GIARRATANA, petite ville de Sicile, au val Nôto.

C'est le Cerétanum des anciens. II. 178.

GIARRETTA [la], nom que les Siciliens modernes donnent généralement au célèbre Symethe des anciens. Voy. ce dernier mot.

GIBEL, Voy. MONT GIBEL.

GIDERFLEET [ M<sup>r</sup>.], savant naturaliste anglais, auquel est due la découverte de la fameuse plantation de papyrus qui croît aux environs de Syracuse. II. 148.

GIMBERNAT [ Mr. le chevalier ], savant naturaliste espagnol, auteur de la découverte des fontaines

Vésuviennes. I. 43.

GIOENI [ M<sup>r</sup>. le chevalier Joseph ]. Son célèbre musée à Catane. I. 344. Cette belle collection est la plus riche et la plus complète, quant aux produits de l'Etna, de la Sicile et de ses mers; son auteur fut l'ami intime du savant et infortuné Dolomieu; singularité remarquable dans la conduite du propriétaire. Id. 345. — La direction de ce musée est

confiée aujourd'hui aux soins du chevalier Benoît Gioëni, frère du propriétaire; talens et qualités personnelles du chevalier Benoît; son affabilité envers les étrangers; propositions faites par le gouvernement napolitain à l'égard de l'achat de cette précieuse collection; ces propositions sont acceptées; le gouvernement en est encore à mettre la chose à exécution. Raisons particulières qui, à la mort du propriétaire, semblent assurer la perte de cette même collection, en dépit des soins et des regrets du savant auquel elle est confiée aujour-d'hui. Id. 346.

GIRGENTI ou AGRIGENTE, description de la ville moderne. II, 225. — Sa bibliothèque et son musée. Id. 226. — Sa cathédrale et ses trois sarcophages. Id. 227. — Vases gréco-sicules. Id. 234. Voy., quant aux Monumens anciens, l'article

AGRIGENTE.

GLACIERES ARTIFICIELLES, dans lesquelles on conserve la neige, sur l'Etna. Voy. ce mot.

GORGIAS; célèbre historien grec, de Sicile. I, 66. GOTHS [les] s'emparent de la Sicile. I, 67.

GRATISSIMA ou MAISON DE REFUGE [la]. Voy. Etna. Gemmellaro [ Marius ].

GRAVURE SUR PIERRE. Découverte due aux habitans de Trapani. II, 371.

GRECO [VINCENT] Voy. Roveti.

GRÉCO-SICULE ou DORICO-ÉTRUSQUE. Cet ordre d'architecture, mal à propos confondu avec l'ordre dorique ordinaire. I, 134, 149, II, 156. Note 5. Id. 158. Note 1.

GRÉGOIRE XI, le premier qui ait donné aux souverains de Naples et de Sicile, le titre ridicule de

rois des Deux-Siciles. I, 68.

GREGORIO [Rosaire], savant légiste palermitain.

GRIFFONI, village de la Calabre, entièrement englouti, avec toute sa population. I, 219.

GRILLO [ Don Marcel, et Dominique ]. Anecdote qui leur est relative. I. 230.

GROTTE [Église de la ], Vey. Pêche du corail.

GROTTE DES CHÈVRES, produit volcanique sur l'Etna. I. 412. — GROTTES PARLANTES OU OREILLES DE DENIS A SYRACUSE. II. 94. — GROTTES DU FRACAS, Voy. Lac des dieux palices.

GUERRE PUNIQUE [ Première ]. Époque ou l'histoire de Palerme commence à sortir des ténèbres.

1. 76.

GUILLAUME LE BON, Roi de Sicile, son tombeau dans la cathédrale de Mouréale, près Palerme. I. 125.

GUISCARD [ ROBERT ], fils de Tancrède. I. 58. 77.

HABITANS DE NICOLOSI, sur l'Etna. I. 391.

HALICUS. Voy. Lycus.

HANNON, genéral carthaginois, s'empara d'Agri-

gente. II. 258.

HAUS (M. le marquis). C'est à lui que l'on doit le projet de l'excavation tardive du fameux temple de Jupiter Olympien, à Agrigente. Il. 278. Voy. aussi Lopristi.

HAUTEUR DE L'ETNA. I. 530.

HÉLIOGABALE. Don qu'il fait au temple de la Vénus Syracusaine, de la fameuse statue de Vénus Callipige. Voy. Musée d'Orthygie.

HÉLORUS [1'], célèbre fleuve de Sicile. II. 178. —

Ses débordemens annuels. Id. 179.

HENNIKER [Sir Frédéric], l'un des compagnons de voyage de l'auteur. l. 124. 143. 163. 238. 377.

HERCULANUM, célèbre ville de la Grande-Grèce,

aux environs de Naples. I. 40.

HERCULE THÉBAIN [1'], fils de Cérès et d'Osiris, succède à Érix, en Sicile. I. 64.

HESPÉRIE SICILIENNE. Sa situation, selon Vibius Sequester. Voy. Vizzini.

HEPTAPYLE, HEXAPYLE et PENTAPYLE. Différens noms donnés à la forteresse de Labdale, quartier des Epipoles, à Syracuse. Voy. ces mots.

HIERA, petite île de la mer d'Afrique, sur la côte

septentrionale de la Sicile. II. 350.

HIÉRON I, quatrième tyran de Syracuse, chasse les

Eubéens de Cathanée ou Catane, à laquelle il donne le nom d'Etnëa, et prend lui-même le surnom d'Etnéen. Un petit accès de fièvre en fait le meilleur des tyrans. 1. 338. Il. 20.

HIÉRONYME, neveu d'Hiéron II, est le vingt-

deuxième tyran de Syracuse. II. 22.

HOMÈRE, mal interprété. I. 167. — La géographie très-fautive, quant à la Sicile. Id. 325. Voy. aussi Table des auteurs cités.

HOSPITALITÉ des Agrigentins, anciens et modernes.

II. 290.

HYBLA. Nom donné par les anciens à un grand nombre de villes, en Sicile, dont aucune n'existe aujourd'hui. II. 11.

HYCÉTAS I, douzième tyran de Syracuse. II. 21. HYCÉTAS II, quinzième tyran de la même ville. II. 21.

HYDE-PARK à Londres [le], comparé avec la promenade de Terra-Nôva, à Messine. I. 181.

HYMERE. Ruines de cette ville. I. 166.

HYPPARINE, dixième tyran de Syracuse. II. 20.

HYPSA ou ISSA. Ancien nom du fleuve que les Siciliens connaissent aujourd'hui sous celui de Bèlice. II. 312.

IACI-RÉALE. Jolie petite ville sur les bords de la mer Jonienne, entre Messine et Catane. I. 309.

IÉROCRANE. Village de Calabre. I. 211.

IGNORANTINS, en lisières. II. 36.

ILE DES CYCLOPES. Surnom donné à la Sicile, par Homère et Pyndare. I. 62. Voy. aussi Cyclopes.

ILE DU SOLEIL. Autre surnom de la Sicile. Voy. l'article précédent.

IMPLUVIUM. Voy. CAVUM ÆDIUM.

IMPOTS pour la construction des routes, en Sicile. II. 169. Remarques à cet égard. ibid.

INCENDIE DE MESSINE. I. 208.

INDEX DU SAINT-OFFICE. I. 84. II. 288.

INGRASSIA [Philipe], sayant anatomiste Sicilien. 1.67.

INSCRIPTION sur les tours de Palerme. I. 75. — Abus que les princes en ont fait. — Admirable simplicité de celle des Marais Pontins. Id. 148. — Gelle en l'honneur d'Héraclide. II. 215. — Celle du temple de Ségeste. I. 147. — La même sur le temple de la Concorde, à Syracuse. II. 266. — Celle relative au berger Acis. I. 313.—Celle placée, puis effacée, sur le buste du célèbre Timoléon. II. 63. — Celle d'Hiéron. Id. 64. — Celle relative au temple de la Concorde, à Syracuse. Id. 267. — Celles qui sont placées sur les siéges des Thermes Selinuntins. II. 322. — Conjecture sur ces dernières. Id. 323.

IOLE, ami et compagnon d'Hercule le Thébain, lui succède en Sicile. I. 64.

IPOCAUSTE ou fournaise des bains des anciens. I. 50. ISSA. Voy. HYPSA.

IVROGNĚRIE des anciens habitans d'Agrigente. II. 230. — Anecdote qui y est relative. Id. ib.

JANUS, père des Géans. I. 63. Voy. Moyse. JARDIN des Bénédictins, à Catane. I. 348.

JEUNES FEMMES généralement frappées, dans les derniers tremblemens de terre des Deux-Calabres. I. 236. Voy. aussi Vieilles femmes.

JUGE DE LA MONARCHIE ROYALE. Titre que prenait naguère le légat du pape, en Sicile. II. 208.

JUPITER-URIOS, ou dispensateur des vents. Voy. STATUES.

LABDALE, ancienne forteresse de Néapolis, quatrième ville de Syracuse. Voyez ce dernier mot.

LAC. Lac Lucrin. Voyez ce dernier mot. — Lac, formé par suite des tremblemens de terre, I, 211. — Des Dieux Palices. Il 192. — Lac Salin. Voyez Cocanicus. — Lac Perguse, caverne d'où les poètes font sortir Pluton, pour enlever Proserpine. II, 204.

LACHE (prononcez lâké), montagne en Calabre, où s'ouvrent de profonds abîmes 1,211.

LACONIQUE, où salle des bains fumigatoires, chez les anciens. I, 51.

LANTERNE [ Pointe de la ], pointe occidentale et septentrionale du promontoire qui forme le port de Messine; I, 176, 240.

LATHOMIES, de Syracuse; II, 71.

LATINO [Accardo], secrétaire del'Empereur Paléologue, Voyez Vèpres Siciliennes.

LATINUS, roi des Latins et frère du prétendu berger

Acis. I, 313.

LAURO, montagne au Val Nôto, en Sicile; neige qu'on y recneille; sa prétendue source laiteuse. II, 180.

LAVACRE, nom que les anciens donnaient au meuble que nous appelons baignoire. I. 50.

LAZARET, celui de Messine; remarque sur les abus

de ces sortes d'établissemens. I, 176.

LAZZARONI, idées très-fausses que certains voyageurs nous ont données de cette partie du peuple de Naples. I, 15.

LÉGAT APOSTOLIQUE, Voyez Juge de la monar-

CHIE ROYALE.

LÉODOMANTE, d'Astiphalide en Crête, père du célèbre Phalaris. II, 242.

LEONORE D'ESTE. I, 57.

LÉONTIN [CHAMP], Voyez CHAMP LÉONTIN.

LÉONTINO [ALARD], noble palermitain, l'un des principaux chefs de la conjuration des Vêpres Siciliennes. Voyez ces derniers mots.

LESTRIGONS, Voyez Cyclopes, Géans, Lotophages, Sigans.

LETTRES [Etat des] à Palerme. I, 83.

LEVANZO, petite île de la mer d'Afrique, sur la côte septentrionale de la Sicile. II, 350.

LIBERTÉ DE LA PRESSE, son nom même inconnu en Sicile. I, 84.

LIBRAIRES, Voyez l'article précédent.

LICODIA, nom douné par les Siciliens modernes, au lieu que les anciens appelaient Dicatria. Voyez PORT D'ULYSSE.

LICODIA, petite ville au Val Nôto, en Sicile, sur le sol de l'ancienne Eubée. II, 180. — Origine des deux villes; recherches sur le changement de leurs

noms. id. 181.

LILYFÉE aujourd'hui BOEO, l'un des trois promontoires du triangle de la Sicile; I, 61. — Son grand rapprochement de Carthage, en Afrique; fait qui vient à l'appui de la remarque. II, 345.

LILYBÉTANE, nom de la seconde des deux Questures de la Sicile, sous les Romains; II, 23. — Voyez

aussi Syracuse.

LINIUS [le consul], prend Agrigente, la livre au pillage, et met à mort les principaux habitans, après les avoir fait fouetter de verges. II, 252.

LINTURNUM, ancienne ville de la grande Grèce, aux

environs de Naples; I, 40.

LIT VOYAGEUR, anecdote relative à un effet inouï d'un tremblement de terre. I, 228.

LIVRES PROHIBÉS. 1, 84, 85, 288.

LOGNINA, Voyez Ognîna.

LOPRESTI [don Joseph], avocat et antiquaire de Girgenti Agrigente), auquel est due l'excavation du temple de Jupiter Olympien de cette ville; II, 279.

— Ingratitude du gouvernement envers lui. id. 280.

— Le second de ses trois fils [don Septime Sévère] réduit à servir de guide aux étrangers qui visitent les ruines d'Agrigente. id. 281.

LOTOPHAGES, Voyez Cyclopes, Géans, Lestrigons, Sicans.

LUCAS(M.), fils du naturaliste de ce nom; son voyage en Sicile, à la même époque que l'auteur. I, 345. 476.

LUCRIN, célèbre lac de la grande Grèce, aux environs de Naples. I, 40.

LUCULLUS. Voy. PALAIS DE LUCULLUS.

LUNTRI, sorte de grande et longue barque dont on se sert en Sicile, pour la pêche du spada. Voy. ces derniers mots.

LUXE DES NOBLES palermitains. I, 103.

LYCUS autrement HALYCUS, célèbre fleuve, aujourd'hui le Platâni. II, 306. LYGDAMOS, célèbre athlète de Syracuse, remarquable par sa taille gigantesque, son extrême force et pour n'avoir jamais connu la soif, et n'avoir bu de sa vie; découverte de son tombeau; sa dégradation; II, 125.—Usage inouï auquel on l'a fait servir. id. 126.

LYPARE, vingtième tyran de Syrac, y règne conjointement avec Phyntias; II, 21.

LYSIAS, célèbre historien grec, de Sicile; I, 66.

MACHARE, ancienne ville de Sicile, autrement dite Minoë et Héraclée. II. 306, 307.

MACRI [don Diègue]. Anecdote qui lui est relative.

I. 279.

MAGGIO [François], l'un des plus célèbres musiciens de Sicile, sa patrie. Ses ouvrages tombés dans l'oubli, comme la plupart de ceux des grands maîtres. — Remarques à ce sujet. II. 340.

MAGNESI. Voy. THAPSUS.

MAIMONE. Nom d'un démon vaincu et enchaîné par

S. Philippe d'Argyre. Voy. ce dernier mot.

MAISONS. Celle de M. Arrius Diomède, à Pompeïa, dans la Grande Grèce, aux environs de Naples. I. 48. — Maison de réfuge sur l'Etna. Voy ce mot. — Maisons particulières à Palerme. I. 81. 82. Maisons soulevées et jetées avec les habitans fort au delà de leur site naturel. I. 223. — Maisons de forme pyramidale épargnées par les tremblemens de terre. I. 214.

MALTE. Vue de cette île du sommet de l'Etna. I. 506. — Aperçu, de la côte méridionale de la Sicile, sur différens points de la route qui conduit de Géla

à Agrigente. II. 218.

MANLIUS [Titus] rappelle les habitans d'Agrigente, que la terreur a éloignés, après l'affreux pillage dirigé contre elle, par le consul Lévinus. II. 252.

MANUSCRITS découverts dans les ruines du dernier tremblement de terre des Deux-Calabres. — Fausseté des assertions à l'égard de l'état où ils seraient réduits. I. 228.

MARABITTI [Ignace], célèbre scuplteur sicilien, de Palerme. 1. 88.

II.

MARAIS formés par suite des tremblemens de terre.

I. 211. — Le marais Syraca donne son nom à Syracuse. II. 17. — Marais salins des environs de Drépanum, aujourd'hui Trâpani. Id. 369.

MARBRE [Carrières de], aux environs de Trâpani, le

Drépanum des anciens. II. 371.

MARCELLUS [Marius] s'empare de Syracuse, après trois ans de siège. II. 22. — Il pleure, à ce qu'on dit, la mort du célèbre Archimède, et le sort de la ville qu'il vient de réduire en ceudres. Id. 23.137.

MARAVIGNA [ Carmèlo ], savant naturaliste de Catane. I. 464. Voy. aussi Table des auteurs cités.

MARINEO [Lucius], savant littérateur sicilien. II.

MARINO [Fra Bongianni]. Voy. Bartholomeo.

MARINO. Nom donné aux ports de Palerme et de Messine. — Leur description mutuelle. 1. 78. 173.

MARITTIMO. Petite île de la mer d'Afrique, sur la côte septentrionale de la Sicile. II. 350. — Sa grandeur. Sa forteresse. Elle abonde en câpres, en thym et en mouches à miel. *Id.* 351.

MARRO [le], Rivière de Calabre. Voy. TERRA-

Nòva.

MARSALLA. L'ancienne Lilybée. Signification de son nom moderne. La ville moderne est construite sur les ruines de l'ancienne; elle fut la demeure de la célèbre Sibylle de Cumes. II. 346. — Puits au centre de la ville Autel moderne qu'on y a élevé. Id. 347. — État de la ville moderne; son clocher remarquable; ses fameux vins; une seule maison anglaise les accapare; grande fertilité de son territoire. Id. 349.

MARTIN, roi de Sicile, est le premier qui donne au royaume de Naples et à celui de la Sicile, le nom ridicule de Sicile au delà et en deçà du Phare. I. 69. Voy. aussi Grecoire XI. — Martin IV, pape, succède à Nicolas III. Son dévouement aux intérêts de Charles d'Anjou, contre Pierre d'Aragon. Voy. Vêpres Si-

CILIENNES.

MASCALUCIA, petite ville sur l'Etna. I. 380.

MASSA [ le P. ], savant antiquaire sicilien. Voy.

MASSANUNCIATA, petite ville et vallée, sur l'Etna. I. 382.

MATELOTS SICILIENS. II. 4.

MATTEI [Mgr. Beato], évêque de Girgenti; sa dégradation du temple de la Concorde de l'ancienne Agrigente. II. 263. 264.

MAUROLICO [François], célèbre mathématicien de

Sicile. I. 67.

MAZZARA. Vallée de ce nom. I. 68. — Ville de ce nom. 11. 342.

MAZZARIELLI, graveur sicilien. II. 371. MÉGARE, aujourd'hui Agosta. II. 9.

MÉLI [JEAN], célèbre poëte sicilien. I. 67.

MEMNON, quatorzième tyran de Syracuse. II. 21. MÉNALIPPE et CHARITON, citoyens d'Agrigente; exemple de leur généreux dévouement. II. 244.

MENICHINI, le Timoléon de Naples et de la Sicile. II.

380. 381.

MER TYRRHÈNE ou MÉDITERRANÉE. Elle baigne la côte septentrionale de la Sicile. Sur la côte orientale, on la nomme mer Ionienne; sur la côte méridionale, mer d'Afrique. I. 62.

MERCURE. Promontoire de ce nom, sur la côte d'Afrique; on le voit du cap Lilybée, c'est-à-dire, de

la côte de la Sicile. II. 345.

MESSINE. Son port et sa baie; sa description. I. 171.

— Dernier tremblement de terre qui la détruit. Id.
203. — Voyage decette ville à Charybde et à Scylla.
Id. 238. — Autre description de sa baie. Id. 261.

— Voyage de Messine à Rhégium, en Calabre. Id.
282. — Voyage de Messine à Catane. Id. 258.

MILAZZO, l'un des principaux caps de la Sicile. 1 61.

— Ville de ce nom, sur le site de l'ancienne Mylas; sa manufacture de poterie, à l'imitation des vases

gréco-sicules. II. 68.

MILETO, l'une des plus anciennes villes des Deux-Calabres; son église s'engloutit tout à coup. I. 211. MINASI [le P.]. Voy. TABLE DES AUTEURS CITÉS.

MINES DE SEL GEMME. Voy. CASTRAGIOVANNI. -

Mines d'argent. II. 207. — Mines de soufre. Id. 212. 221.

MINEO; MINEU; MINOE; MINAEUM; MENOE. Différens noms donnés à une ancienne ville du val Nôto, en Sicile. 11.191.

MISÈNE, ancienne ville de la Grande-Grèce, aux envirous de Naples. 1. 40.

MODE DE RECRUTEMENT, en Sicile I. 161.

MOFETTES ou exhalaisons volcaniques Voy. Fume-ROLLES.

MOLOCHIELLO, bourg des Deux-Calabres; anecdote qui y est relative I. 228.

MONCHIARO, village du val Mazzâra, en Sicile. II. 221.

MONEÉALE, jolie petite ville du val Mazzâra, aux environs de Palerme. I. 125.

MONT DE NEPTUNE. I. 291.

MONTGIBEL. Voy. ETNA.

MONTERIELLO. Voy. Monte Rosso.

MONT PELEGRINO. I. 102.

MONTEROSSI; MONTEROSSO; MONTPELLIERI. Produits volcaniques, sur l'Etna. Voy. ce mot.

MOREALESE [le]; Vor. Novelli.

MORELLI [le Lieutenant], l'un des libérateurs de Naples et de la Sicile. II. 380.

MOSAIQUE. Secret de ce travail retrouvé par les habitans de Trapâni. I. 371.

MOSCHUS, célèbre poëte grec de Sicile. I. 66. 11. 17. Voy. aussi Table des auteurs cités.

MOULINS [cap des], le Syphonium des anciens. Voy. ce mot

MOUTONS. L'espèce en est chétive et rare en Sicile. I. 401.

MULES SICILIENNES. Admirable instinct de cet utile animal, le seul avec lequel on puisse voyager en Sicile. II. 163.

MUSÉES. Celui de Naples. Voy. Studio: de Pôrtici. I. 55 — Ceux de Catane. 1. 342, 344, 353. — Ceux de Syracuse. II. 57, 67.

MUSIQUE. Sa décadence complète en Italie et en Si-

cile; cause de celle-ci .II. 340.

NAFFIA; NEFFIA; NEPHTIA. Voy. Lac des dieux Palices.

NAPLES. Un mot sur cette ville; bruit qui y règne; causes auxquelles on peut l'attribuer. I. 12. — Peuple napolitain. Id. 15. — Lazzaroni. Id. 16. — Étymologie de ce nom. Id. 23. — Saint Janvier et son miracle. Id. 25. — Voyage de Naples à Palerme. Id. 37. — Origine du titre ridicule de Roi des Deux-Siciles pris par les souverains de cette ville. Id. 68.

NARO, petite ville au val Mazzara, en Sicile; citée par le Tasse. Id. 222.

NATALI. Voy. Auteurs palermitains.

NAXOSON; NAXOS. Voy. Orthygie.

NEAPOLIS, quatrième ville de l'anc. Syrac. II. 92.

— Ses anciens monumens; sa Grotte parlante ou Oreille de Denis. Id. 94. — Ses Lathomies. Id. 116. — Son Théâtre. Id. 118. — Son Amphithéâtre. Id. 122. — Ses voies sépulcrales; tombeaux parmi lesquels était celui d'Archimède. Id 123. — Sa Piscine; ses Thermes. Id. 126. — Ses Epipoles, leurs Lathomies; et leurs châteaux de Labdale, de l'Hexapyle et de l'Euryale. Id. 128.

NEETUM, aujourd'hui Pallazolo. Voy. ce mot.

NEIGE. Leur prétendue éternité sur l'ÉTNA. Voy. ce mot. — Lit de neige découvert par l'auteur au fond d'une vallée tonte converte des produits encore brûlans de l'éruption de 1819. Voy. ETNA.

NEPTUNE. Voy. L'ETNA.

NICOLAS. III. Voy. VEPRES SICILIENNES.

NICOLOSI, joli village sur l'Etna. Voy. Etna. Gemmellaro.

NIMPHEROIDE [PERENNIUS]; son Thermopole ou Café, encore ouvert à Pompéia. I. 53.

NINA, célèbre sicilienne, et l'un des plus anciens poëtes modernes. I. 67.

NISSA. Voy. CALATANISETTA.

NOÉ ou JANUS. Voy. ce mot.

NOMS de chaque habitant, inscrits au dehors de chaque maison, à Pompéia, dans la Grande-Grèce, aux environs de Naples. I, 53.

NORMANDS [les] s'emparent de la Sicile. I, 67.

NOTO, NOTU, l'une des trois vallées, ou vals de la Sicile. 1. 68.

NOVELLI [PIERRE], dit le Moréalèse, et surnommé le Raphaël sicilien, célèbre peintre de Sicile. I, 67, 125.

NYMPHÉE [le], nom que les anciens donnaient aux bâtimens et aux salles de bains. I, 50.

ODIERNA, savant astronome sicilien. I. 67. OEIL DE ZILICA. Voy. Alphée. Aréthuse. Syracuse. OGNINA ou LOGNINA. Voy. Port d'Ulysse.

OMBRE. Son manque absolu dans les rues et dans les promenades de Palerme. I. 80. Voy. PALERME A L'OMBRE. — Celle de l'Etna réfléchie à l'horizon. Voy. ETNA.

OMOTHERMONE, premier nom de l'île d'Orthygie, la plus ancienne des quatre villes de Syra-

cuse. II. 15. 17.

ONABOLA; ONOBOLA. Un des fleuves qui sortent des flancs de l'Etna. Voy. ce mot.

OPPIDO, ville de Calabre qu'on croit être l'ancienne Mamertum. — Anecdote qui lui est relative. I. 229.

ORATOIRE DE PHALARIS. Voy. AGRICENTE. ORDRE DORICO - ÉTRUSQUE, ou GRÉCO-SICULE.

Voy. ces deux mots.

OREILLE DE DENIS à Syracuse. II. 94. — Sa situation; sa forme; son écho; son obscurité; contes ridicules auxquels cette caverne a donné naissance. Id. 95. — Silence remarquable de Cicéron à son égard; origine du nom bizarre qu'elle porte; examen de ces opinions. Id. 96. — Son étendue, Id. 100. — Son prétendu tympan. Id. 104. — Moyens qu'on emploie pour l'atteindre. Id. 106. — Ce que c'est que ce tympan? Id. 109. — Expériences tendant à en vérifier la nature et l'usage; résultat de ces expériences; résumé des différens systèmes sur cette étrange excavation. Id. 110. — Propres conjectures de l'auteur. Id. 114. ORGANISTE DE CATANE. Sa demeure habituelle

est à trente lieues de son instrument. I. 352.

ORILLON [ Enbert ], vice-roi de Sicile, pour Char-

les d'Anjou, à l'époque des fameuses Vêpres siciliennes. Voy. ce mot.

ORTHYGIE [ île et ville d' ], l'une des quatre villes de l'ancienne Syracuse. II, 15. - Son état actuel; son clergé. Id. 30. - Ses monumens auciens. Id. 39.—Ses bibliothèques. id. 64.—Ses musées. id. 67.

ORTOLANI [ JOSEPH-EMMANUEL ], géographe sicilien. I, 131. Voy. aussi TABLE DES AUT. CIT.

OSIRIS, mari de Cérès, dont il eut Orus, Proserpine, et Hercule le Thébain. I, 64.

OSQUES [les], fondateurs de la ville de Stabia, dans la Grande-Grèce, aux environs de Naples. I, 54.

PACE [la], petit bourg aux environs de Messine. I,

247, 253.

PACHYNUS, aujourd'hui Pachîno, l'un des trois principaux promontoires de Sicile. I, 61. Dans quelques endroits de ce livre, ce mot a été écrit mal à propos Pachynum.

PAGUS AUGUSTUS FELIX, nom du faubourg de l'ancienne Pompéia, du côté de Naples, I, 48.

PALAGONIA. Voy. PALAIS.

PALAIS. Celui de Lucullus. I , 40. - Celui des Rois, à Palerme. Id. 101. — Celui des princes de Palagonia, Valguarnêra, et Butêra, même ville. Id. 107, 115, 116. — Celui des Vice-rois, à Messine. Id. 181. - Abus que l'on fait de ce nom, en Italie et en Sicile. Id 386. Note. - Palais d'Hiéron à Neetum. Voy. ce mot. PALAZZOLO.

PALAMITE, ancienne ville disparue. Voy. Parté-NICO.

PALAZZOLO, PALAZZOLU, petite ville située au pied du mont Acra, au val Nôto, en Sicile; II, 175, d'où quelques-uns en font l'ancienne ville de ce nom; et d'autres l'Erbessum des Latins; ses ruines; ses prétendus restes du palais d'Hiéron; sa foire; proverbe auquel celle-ci a donné naissance. Id. 176.

PALCO, petite ville, au val Mazzara, aux environs de

Palerme; ses carrières de marbre et d'agate. I, 125.

PALERME, capitale de la Sicile; situation politique de cette ville, en 1819. I, 70. - Nouvelles lois proposées; mécontentement général. Id. ib. -Ce qu'il faut penser des contes des voyageurs sur l'hospitalité des nobles palermitains. Id. 72. -Etymologie du nom de cette ville; son origine. Id. 74. — Inscriptions remarquables. Id. 75. — Son histoire. Id. 76. - Son quai, dit le Marino. Id. 78. - Ses rues. Id. 82. - État des lettres et des sciences Id. 83. - Auteurs palermitains Id. 88. - Ses auberges. Id. 80. - Son église du Saint-Esprit Voy. VPPRES SICILIENNES. - Le palais de ses rois. Id. 101. - Le mont Pelegrîno. Id. 102. - Luxe de sa noblesse. Id. 103. - Environs de cette ville. Id. 106. - Ses palais les plus remarquables. Id 107, 115, 116. - Caveau des Capucins. Voy. ce mot. - La Villa Giûla. Id. 120. -La Flôra. Id, ibid. - La Favorite. Id. 121. -Ses théâtres. Id. 122. - Voyage de Palerme à Ségeste. Id. 124. - Voyage de Palerme à Messine. Id. 163.

PALERME A L'OMBRE. Ouvrage publié sous ce titre, à Palerme; explication de ce titre étrange. 1, 83.

PALICES [lac des Dieux]. Voy. LAC.

PALIMADARA, espèce de filet servant à la pêche du

Spada. Voy. PÊCHE DU SPADA.

PALMA, bourg du val Nôto. II, 199. — Fleuve et ville du val Mazzâra. Id 220. — Mines de soufre qu'on y trouve. Id. 221.

PANORAMA DE CATANE. II, 3.

PANORMOS, ancien nom de Palerme. I, 74.

PAFYRUS [plantation de] à Syracuse. Voy., VOYAGE AUX SOURCES DE L'ANAPIS.

PARADISO, joli petit village aux environs de Messine I, 247.

PARALLÈLE du voyage du Vésuve et de l'Etna, I, 333, 460.

PARTÊNICO, petite ville du val Mazzâra, près Pa-

lerme; selon les uns, l'ancienne Élime; selon d'autres, l'ancienne Palamite. I, 126.

PARUTA, savant antiquaire sicilien. I. 67.

PASSARO'; PASSARU', anciennement le Pachynus.

PATÉRES en or du musée de Girgenti. II. 227.

PATERNO. Voy. BISCARI.

PAUSILIPPE, célèbre montagne excavée, sur les côtes occidentales de la baie de Naples. I. 40, 406.

PAYSANNES SICILIENNES. 1. 328.

PÉCHE. Celle du corail et du spada, à Messine. I. 247. Id. 252.

PÉLASGES [les], anciens habitans de Stabia, dans la Grande-Grèce. I. 54.

PÉLÉGRINO [ mont ]. Voy. PALERME.

PÉLORE [le], l'un des principaux caps de Sicile. I. 61. — Etymologie du nom. Id. 164. — Doubles courans qu'on y remarque. Id. 240, 264. PEPÉ, l'un des libérateurs de Naples et de la Sicile.

II. 38o.

PERGUSE. Voy. LAC.

PÉRYLLE, orfévre d'Agrigente, auteur du fameux taureau d'airain. Vor. PHALARIS.

PESTUM, ancienne ville de la Grande-Grèce, aux environs de Naples; remarques sur ses trois beaux temples. I. 58, 135, 145. — Mesure de son temple de Neptune, comparée avec celle du temple de Ségeste et celui de la Concorde, à Agrigente. II. 260. Note.

PHALARIS, premier tyran d'Agrigente. II. 240. Détails historiques et anecdotiques sur ce prince. Id. 241. — Tour de Phalaris. For. Tour.

PHARE DE MESSINE [ le ], auciennement le Pélore. 1. 61. 262.

PHARAT, tour de Palerme. I. 76. Foy. Baich. PHÉACIENS [ les ] fondent Syracuse. II. 17.

PHÉNICIENS [les], fondateurs de Salonte. 1. 165.

PHILÉMON, poëte syracusain auquel on attribue l'invention de la Comédie, conjointement avec Epycharme. II. 16.

PHORMUS, célèbre peintre de Syracuse, inventeur des décorations théâtrales. II. 16.

PHYLONIDE, célèbre philosophe sicilien. I. 66.

PHYLOXENE, célèbre poëte satyrique de Syracuse; anecdote qui lui est relative. II. 74.

PHYNTIAS. Voy. LYPARE.

PIANA-LEA. Nom de la côte septentrionale de l'écueil de Scylla. Voy. Scylla.

PIAZZA. Voy. CHIAZZA.

PICUS, roi des Latins. I. 313.

PIE VI. Sa belle inscription des Marais Pontins,

entre Rome et Naples. I. 148.

PlERRE I<sup>er</sup>., roi d'Aragon, projette de s'emparer de la Sicile, alors gouvernée par Charles de Valois; se ligue à cet effet avec Nicolas III et l'empereur Paléologue. Voy. Vépres siciliennes.

PINTHIA ou PLINTIS, ville détruite. II, 313.

PISCENTINS [les], ancien peuple d'Italic, fondent la ville de Salerne, dans la Grande-Grèce. I, 58.

PISCINE. Celle de Bauli et de Misène, dans la Grande-Grèce. I, 40. — Celle de Néapolis, quatrième ville de l'ancienne Syracuse. II, 126.

PISON [Lucius Calpurnius], célèbre poête latin de

Sicile, I, 67.

PLATANI [le], anciennement le Lycus ou l'Halycus, un des plus grands fleuves de Sicile. Voy. Lycus.

PLATEA; PLUTEA; PLUTIA. Aujourd'hui Piàzza

ou Chiâzza Voy. ce dernier mot.

PLATE-FORME du cône de l'Etna. Voy. ETNA.

PLEMYRIUS, promontoire qui forme le port de Syracuse. Voy ce dernier mot.

PLINTIS. Voy. PINTHIA.

PLUTON. Voy. LAC.

POINTE DE LA LANTERNE. Voy. MESSINE. -

Pointes du Puits. Voy. ce dernier mot.

POLISIÈNE, ville de la Galabre; anecdotes relatives à sa destruction. I, 217. — Catherine Polisiène; anecdote qui lui est relative. Id. 231.

POLITI [don RAPHAEL], peintre syracusain; son musée, à Syracuse. II, 67.

POLLION, deuxième tyran de Syracuse, y introduit l'usage du vin. II, 19. POLYCLÈTE, célèbre médecin de Phalaris, tyran d'Agrigeute, à l'intercession duquel celui-ci fait grâce au conspirateur Callichras. Voy. ce dernier mot.

POLYPHÊME, cyclope célèbre dans l'histoire fabuleuse. I, 312.

POMPEIA, ancienne ville de la Grande-Grèce; son état actuel. I, 47.

PONTILLO [l'abbé]; anecdote qui lui est relative. I,

PONTS anciens et modernes sur l'Anapis, aux environs de Syracuse. II, 151.

POPULATION DE LA SICILE, avant l'invasion des Romains, sous le règne des empereurs et sous celui des prêtres. 1, 68.

PORCS, anecdote relative à deux de ces animaux. 1,

PORT; celui de Palerme. Voy. Marîno; — celui de Messine. I, 173. — Celui d'Ulysse. Id. 325. — Celui de Catane, construit par l'Etna. Id. 334. — Ceux de Syracuse. II, 28, 48, 56. — Celui de Drépanum ou Tràpani. Id. 354, 355, 356.

PORTES DE PALERME. I, 83. Voy aussi inscription. - Celles de Messine. Id. 181. - Celle d'Aci-Castello. id. 324.—Celle du couvent des Capucius, à Rome. II, 32.—Celles du grand port d'Orthygie, première ville de Syracuse. Id. 48. - Celle de Tycha, troisième ville de Syracuse. Id. 91. - Celles d'Acradine et de Néapolis, deuxième et quatrième villes de l'ancienne Syracuse. Id. 123. - Celles des tombeaux des Epipoles, au quartier de Néapolis, quatrième ville de Syracuse. Id. 125. - Porte d'une église moderne au-dessus de laquelle on a colloqué un superbe sarcophage antique. Id. 126. Voy. aussi Lygnamos. — Celle du château de Labdale, par laquelle Marcellus entra dans Syracuse. Id. 131.— Etranges contradictions dans lesquelles les historiens sont tombés, à l'égard du nombre de portes à donner à cette même forteresse. Id. 133.

PORTICCI, ville et maison royale aux environs de Naples I, 40. — Son musée enrichi des dépouilles d'Herculanum, de Pompéia, et de Stabia. Id. 41 et suiv.

POULETS SACRÉS jetés dans la mer, par le consul P. Claudius Pulcher, et pourquoi. 11, 354.

PRÊTRES SICILIENS. Exemples remarquables de leur esprit et de leur humanité. I, 192, 196. Voy. aussi clergé de la moderne Syracuse, et sermon sicilien.

PRINCE RÉGENT [le], aujourd'hui roi d'Angleterre. Tableaux faits par son ordre, des trois dernières éruptions de l'Etna, en 1819. I, 470.

PROBANTIA. Voy. Buscemi.

PROCIDA, petite île de la mer Tyrrhêne. I, 40.

PROCIDA, PROCITA [JEAN], gentilhomme sicilien, chef de la fameuse conspiration des Vêpres Siciliennes. Voy. cé mot.

PRODUITS VOLCANIQUES. Voy. TAUROMENIUM. IACI. Cyclopes [ île et écueil des ], et Etna.

PRONOSTICS des tremblemens de terre. I, 204, 205, 206, 219, 236.

PROPERCE, jeune homme de la petite ville de Scylla.

Anecdote relative à sa fin tragique. I, 280. Voy.

aussi Cosima.

PROSERPINE. Voy. LAC.

PUCELLES [grottes des], grande caverne sur le mont Cronios, sur lequel étaient situés les anciens Thermes des Sélinantins. II, 326.

PUITS [pointes du], cap de la Calabre Ultérieure, en face de Messinc. I, 253. — Puits de Sainte-Vênera, nom d'une source thermale, aux environs d'Iàci. I, 312. — Puits d'Orthygle, première ville de l'ancienne Syracuse. II, 47. — Puits de L'Ingénieur, à Syracuse. Id. 117. — Puits du mout Gronios, Id. 324.

PULCHER. Voy. POULETS SACRÉS.

PYRRHUS, roi d'Épire, gendre d'Agathocle, et dixhuitième tyran de Syracuse. II, 21.

PYTHAGORE, célèbre sculpteur grec, de Sicile. I, 66. — Le philosophe de ce nom engage vainement

Phalaris à renoncer à la tyrannie d'Agrigente. II, 246.

QUAI. Celui de Palerme. I, 78. - Celui de Messine. Id. 173, 181.

OUALITÉ DES VIVRES, en Sicile, et notamment à Messine, I, 185. - Sur l'Etna. Id. 401.

QUARANTAINE [de la] Abus de cette mesure, gé-

néralement très-utile. I, 177. II, 238.

CHAPELLES, placés autour d'un OUATORZE ( CRO!X, crucifix de bois, au MYSTÈRES, milieu de l'amphithéâtre Flavien, à Rome. I, 145.

QUATROCCHI [ETIENNE], célèbre sculpteur paler-

mitaiu. I, 88.

QUESTURES. Les Romains divisent la Sicile en deux Questures. Voy. LILYBÉTANE et SYRACUSANE.

QUINTIANUS, préfet de Catane, pour les Romains; vengeance miraculeuse que Dieu tire de cet hérétique. II, 7.

RAVANUSA, petite ville de Sicile, au val Mazzâra. II. 212.

RECRUTEMENT. Manière dont il s'opère dans le royaume des Deux-Siciles; celle-ci fait honte à l'humanité comme à l'esprit du gouvernement. I, 161.

RECUPERO, naturaliste de Catane, auteur d'un ouvrage plus célèbre qu'exact, sur l'Etna, et dans lequel Brydone a secrètement puisé toute la partie scientifique de son propre livre. Voy. TABLE DES AUTEURS CITÉS.

REGGIO, anciennement Rhégium, célèbre ville de la Calabre Ultérieure, détruite par un tremblement de terre de 1783; I, 210. - Voyage à cette ville. Id. 282. - Sa description. Id. 283. - État de découragement et de misère de ses malheureux habitans; son commerce entièrement ruiné. Id. 286. - Ses monumens anciens entièrement détruits, ses monumens modernes entièrement à construire. Id. 287.

RÉGIONSDE L'ETNA[différentes]; système de l'auteur

relativement à l'addition d'une quatrième région aux trois régions, dans lesquelles les voyageurs et les géographes ont généralement divisé la totalité du volcan. Voy. ETNA.

REMA DESCENDANTE; REMA MONTANTE, sens que les matelots attachent à ces expressions. I, 242.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR L'ETNA, tirées de Ferrâra. Voy. Etna.

RESINA, petite ville moderne au pied du Vésnve, construite ainsi que Porticci, sur les ruines de l'ancienne Herculanum. I, 40.

RESUTANO (dona Rosalie de). Voy. AUTEURS PALER-MITAINS.

RETOUR DE L'ETNA. Voy. ETNA.

RÉVOLUTION. Pronostics d'une révolution prochaine en Sicile. II, 173.

RHÉE, femme de Zancle ou Saturne; sa statue promenée dans les rues de Messine. I. 189.

RHEGIUM. Voy. Reggio.

RIBERA (don Ferdinand de), son extrême amabilité envers les étrangers qui visitent le couvent des Bénédictins, à Catane; I. 346, 354, 386. — Petite ville du même nom, sur la route d'Héraclée à Sélinunte. II, 3+1.

RINGHO (le), bourg et promenade publique aux environs de Messine. I, 199, 247.

RIVIERE, subitement tarie. Voy. ROSARNE.

ROCCA-LUMARA, petite ville de Sicile, sur les bords de la mer Tyrrhêne; ses carrières d'alun de roche. I, 292.

ROCS, renversés et tailladés de part en part, par suite des tremblemens de terre; 1, 215. — Roc volcanique de Tauromenium. Voy. ce mot. — D'IACI, 1, 308. — De l'île et des écuells des cyclopes; id. 314. — Autre produits volcaniques de l'Etna. Voy. ce mot.

ROGER (le comte), frère de Robert Guiscard, s'empare avec lui de la Sicile; I, 77, 166.

ROMAINS (les) occupent la Sicile. I. 66. - Ils s'em-

parent de Palerme. id. 76. — Siége et prise de Syracuse par le consul M. Marcellus. II., 22, 23. — Ils divisent toute l'île en deux questures. Voyez ce mot.

ROMANO (Saverius), savant helléniste, à Palerme. 1, 88.

ROME, passage de l'auteur à Rome. I, 2.

ROSALIL (sainte), patronne de Palerme; la célébration de sa fête différée par des considérations particulières; mécontentement religieux uni au mécontentement politique. I, 71.

ROSARNE, ville de Calabre, dont la rivière se tarit

tout à coup. 1, 215.

ROSSANO (le père), anecdote qui lui est relative. Voy.

LIT VOYAGEUR.

ROSSINI (Joachin), célèbre musicien moderne; l'une des premières causes de la perte de l'art en Italie; ses compositions préférées aux anciens chef-d'œuvres des grands maîtres. II, 340. — Privilége exclusif dont jouit sa musique d'être exécutée sur le théâtre de Saint-Charles, de Naples; infatuation universelle pour ses compositions; la musique du Mariage Secret est regardée comme une antiquaille, par les admirateurs du moderne Orphée; règlement particulier du Conservatoire de Naples, qui prescrit dans les écoles la musique de Rossini. Id. 341. — Caractère distinctif de cette musique. Id. 342.

ROTOLO, Voy. FERME DU, etc.

ROUTE, ce qu'on nomme ainsi en Sicile. I, 128. — Leur nom même inconnu, si ce n'est aux environs de Palerme; et pourquoi; impôts pour leur construction établis et payés depuis plus de six ans. II, 170. — route souterraine. Voy. CATACOMBES, LATHOMIES, EUBÉE.

ROVISTI (MICHEL), anecdote qui lui est relative. I,

ROYAUME DES DEUX-SICILES. Voy. ces derniers mots.

RUES, celles de Pompeïa 1. 52. — Celles de Palerme. 1, 81. — Rue Etnéenne, à Catane. 1, 333, 379. — Rue royale d'Agrigente. II, 225, 254.

RUFFINELLA (la), maison de campagne appartenant à I ucien Bonaparte, à Frascati, aux environs de Rome. I, 34.

RUFFO (don Antoine), anecdote qui lui est relative. 1, 233. — Étrange pressentiment d'une dame de

ses parentes. id. 277.

RUINES. Voy. Palerme, Segeste, Tauromenium, Messine, Catane, Stracuse, Géla, Agrigente, Selinunte, Drépanum, et la plupart des villes anciennes.

RUSSO (don Charles), son musée à Syracuse. II. 67. RYEDESEL, son ouvrage confisqué par le saint-office, à Palerme. I. 288. Voy. aussi TABLE DES AUTEURS CITÉS.

RYNTHON, ancien poëte grec, de Syracuse, auquel on attribue l'invention de la tragédie. II. 16.

SAC. Voy. Confréries dans le sac et hors du sac. CLERGE DE LA MODERNE SYRACUSE.

SACCA. For. SCIACCA.

SAINT-ALEXIS [ cap ]. Voy. ARGENNUM. - VITO ou Viru, cap de la côte septentrionale de la Sicile. I. 62. - ETIENNE, hameau aux environs de Messine. I 247. - FILI Voy. ROSARNE. - FRANÇOIS DE PAULE, joli petit village sur les bords de la mer Ionienne, aux environs de Messine. I. 240. 247. - Janvier, ancien évêque de Naples, et patron de cette ville; miracle de la liquéfaction de son sang: explication du surnom de Face Jaunatre, qui lui est donné alors. I. 26. - JEAN. Nom d'un lac et d'une montagne, en Calabre, qui disparut par suite d'un tremblement de terre. I. 210. - LUCIDE, village de Calabre. I. 210. - PIERRE DE ROME; remarque sur cette fameuse église. I. 137 .- PIERRE , village de Calabre, dont le sol perdit son niveau naturel. I. 214. - PROCOPE, village de Calabre; anecdote qui lui est relative. I. 234.—Rem [Jean de], gouverneur du val Mazzàra, par Charles d'Anjou. Voy. Vêpres siciliennes. — Agathe, patron de la ville de Catane. I. 26. - AGATE, petit village aux environs de Messine. I. 253.—Rosalie, patronne de Palerme. Voy. Rosalie [Ste].

SALERNE, ancienne ville dans la Grande-Grèce, aux environs de Naples. I. 57.

S LineS de Trapani. II. 369. Voy. aussi DIDYMES,

THERMISIES.

SALS) [le]; l'ancien Gela, et l'un des plus grands il uves de Sicile; sa force; sa rapidité; ses dangers. Il. 210. — Son guéage. Id 212.

SAMSI ES [!es], ancieus habitans de Stabia, dans

la Grande-Grèce. Voy. STABIA.

SAN-SALVADOR, l'une des forteresses de Messine.

 174. — San-Salvador de 'Grec, joli petit village sur les bords de la mer Tyrrhène, aux environs de cette même ville. 1. 241, 247.

SAPHRON, célèbre auteur et acteur grec, de Syracuse, auquel on attribue l'invention de la panto-

mine. II. 6.

SARCOPHAGES antiques, dans la cathédrale d'Agrigente. II. 227.

SARRANIERI, nom donné à un partie du pont de

Messine. I. 175.

SARRI [ GAETAN ], savant légiste de Palerme. Voy.
AUTEURS PALIRMITAINS.

SATURNE, Cronos, (ham ou Zancle, premier roi de Sicile, père de Cérès, qui gouverne le pays après lui. 1. 63; il fonde la ville de Messine; honneur qu'on lui rend dans cette ville, ainsi qu'à Rhée, sa femme. Id. 190.— Bisaïeul du prétendu berger Acis Id. 313.

SATURNIES, anciennes forteresses de Sicile, construites par Cham ou Saturne, d'où elles prirent

leur nom. I. 63.

SCAMANDRE DE SICILE [ le ]. I. 130.

SCIACCA, grande ville de la côte méridionale de la Sicile, au val de Mazzara, const uite sur le site des fameux Thermes des Sélinuntins. 1. 313.

Voy. aussi Sélinunte et Thermes des Sélinuntins.

 SCIDO, petite ville de Calabre; anecdote qui y est relative. 1 233.

SCIENCES. Époque de leur décadence et de leur anéantissement en Sicile. 1. 67 et suiv.

SCYLLA [Écueil de]. Fausses idées données par les an-II.

ciens, et accueillies par les modernes, quant à la situation de ce fameux Écueil, et les prétendus gouffres de Charybde. 1.167.169. - Première rectification deces erreurs. Id. 160. - Statue du dieu. Voy. STA-TUES. - Détails ultérieurs sur la situation positive de cet Écueil. Id. 262. - Extrême profondeur de la mer qui l'entoure; ses rescifs, dont les poëtes ont fait autant de monstres, commis à sa garde; la ville et la forteresse du même nom; leur situation respective. Id. 263. - Coup d'æil pittoresque qui en résulte; autres fausses assertions contredites. Id. 265. - Détails anecdotiques sur la destruction de la ville de Scylla, à l'époque du fameux tremble. ment de terre de 1783. Id. 260. - Fin tragique du vieux prince de Scylla, de toute sa famille et de tous les habitans de la ville. Id. 173. - SCYLLA DE Sicile. [le]. Voy. Argennum [promontoire].

SÉGESTE, ancienne ville de Sicile, au val Mazzâra, à quelque distance dans les terres, et qui reconnaît pour fondateurs les Troyens, compagnons d'Énée; ses ruines. I. 152. Son fameux temple. Vey. Tem-

PLES.

SÉLINUNTE, ancienne ville de Sicile; étymologie de son nom; son histoire. Ses ruines. 11. 328.

SÉLINUNTINS. Voy. THERMES.

SÉLIO [Guillaume], savant mathématicien de Palerme. Voy. Autfurs Palermitains.

SÉNÈQUE. Ses questions à Lucilius, son ami, relativement à l'Etna. 1. 373. Voy. aussi Table des auteurs cités.

SERGIS [VINCENT], savant littérateur de Palerme.

Voy. AUTEURS PALERMITAINS.

SERMON SICILIEN. II. 374. Voy. aussi Capucins en maillots; Ignorantins en lisières; Clergé de la modurne Syracuse.

SERRAPIZZUTA [mont]. Produit volcanique. Voy. Etna.

SETTIMO [ MARIUS ], savant helléniste de Palerme. Voy. AUTEURS PALERMITAINS.

SIBYLLE DE CUMES. Elle brûle ses livres plutôt que

de les vendre à vil prix, à Tarquin l'ancien; elle demeure pendant long-temps à Lilybée, aujourd'hui Marsâlla, en Sicile. II. 346.

SICANS [les]. Peuple qu'on croit être originaire du Latium, de l'Espagne, ou même de la Sicile; ils s'emparent de cette dernière île, à laquelle ils don-

nent le nom de Sicanie. I. 65; II. 19.

SICILE [l'île de]. Sa latitude positive; sa forme; ses principaux caps; étendue respective de ses trois côtes; différens noms qu'elle a portés; ses premiers habitans; étranges vissicitudes qu'elle éprouve; changement plus étrange encore de maîtres et de gouvernemens; les Romains s'en emparent; les arts les sciences et les lettres tombent en décadence, sous les empereurs d'Orient, les Vandales, les Goths et les Arabes; ils renaissent un moment sous les Normands, les Suèves, les Aragonais et les Castillans; état actuel de cette île. 1 61, 62, 65, 65, 67, Voy, aussi les détails historiques sur les principales villes du pays.

SICULES [les], peuple originaire de la Ligurie; ils succèdent ou s'unissent aux Sicans, avec lesquels les historiens les confondent; ils s'emparent de la Sicile. I. 65. — Ils lui donnent le nom qu'elle porte encore de nos jours; leur établissement en Sicile est postérieur de quatre siècles aux premières éruptions de l'Etna. Id. 400. — Ils s'établissent d'abord dans l'île d'Orthygie, à Syracuse; île qui, nommée d'abord Omothermone, Naxos ou Naxoson, reçoit d'eux le nom de Syraca, du marais de ce nom.

II. 17

SICULIANA, petite ville de la côte méridionale de Sicile, au val Mazzàra. II. 306. — Voy. aussi Canica.

SILARUS (le) fleuve de la grande Grèce, à Pestum. I. 58.

SILIUS ITALICUS; ses contes puérils sur l'Etna. I, 373. — Voy. aussi Table des auteurs cités.

SIMINARA, ville de Calabre; anecdote relative à sa destruction. I. 234. SIMOIS DE SICILE (le). 1.130. Voy. aussi Scamandre. SITUATION RESPECTIVE DES CRATÈRES DE L'ETNA. Voy. ce mot.

SITIZZANO, ville de la Calabre; anecdote qui y est

relative. I. 231.

SOLENTE, ancienne ville de Sicile, fondée par les Phéniciens. I. 165.

SOLFATARA (la), nom donné à une plaine sulfureuse, produit d'un volcan éteint, aux environs de Naples. 1. 40.

SOLI (le). Voy. TERRA-NOVA de Calabre.

SOLIN, grammairien de Rome, auteur d'une méchante compilation de Pline; ses assertions très-ridicules à l'égard de l'Etna. I. 373 Voy. aussi Table des auteurs cités.

SOMMA (Monte); nom sous lequel le peuple de Naples connaît la totalité de la montagne du Vésuve. I.

316.

SORIANE, petite ville de Calabre. Voy. Rovîti.

SORRENTÉ, ville de la grande Grèce, aux environs de Naples. Voy. aussi Tasso (Torquato).

SOSIS, l'un des trois conspirateurs contre les jours d'Hiéronyme II, vingt-deuxième tyran de Syracuse. II. 22.

SOSISTRATE, dix-septième tyran de Syracuse. Voy.

THÉNION.

SOURCE LAITEUSE, aux environs du mont Lauro. II. 180. — Autres sources près de l'anc. Géla, ou Alicâta, qui auraient la propriété de rendre les femmes ou stériles ou fécondes. II. 217.

SPADA, Voy. Pèche du spadon.

SPADARO, bourg entre Héraclée et Siàcca. II. 311. SPALLANZANI, l'un des plus savans naturalistes modernes, celui auquel on doit les détails les plus exacts sur la géologie de la Sicile; et le premier de tous qui ait fait justice des contes des anciens et de ceux des modernes. Vey. Table des auteurs cités, et une foule de passages dans cet ouvrage.

SPERLINGUE, forteresse du val Démone, célébre par le massacre des Français qui s'y réfugièreut, à l'époque des fameuses vêpres siciliennes. Voy. ce mot. \*QUALUS ZIGAENA, espèce de gros de poisson de mer, ennemi du spàda ou espadon. I. 261.

SQUARCIASENNO [le R. P. Cristôforo] modèle des prédicateurs siciliens; fragment d'un de ses sermons. II. 374.

STABIA, ancienne ville de la grande Grèce, aux en-

virons de Naples. I. 54.

STATUES ANTIQUES. Voy. Musées, Monumens anciens. — Statues modernes. Voy. Charles III, Charybde, Neptune, Scylla.

STESYCHORE, célèbre poëte satirique grec, de Sicile. I. 66.—Il parvient à calmer la férocité de Phalaris.

II. 243.

STUDIO (le), nom donné au musée nouvellement formé à Naples, des dépouiltes de celui de Pôrtici. I. 55.

STYX (le), sleuve célèbre placé par Virgile aux environs de Naples. I. 40.

SUDATORIUM, ou étuve dans les bains des anciens.

I. 50.

SUÈVES (les), ancien peuple de l'Allemagne, s'empa-

rent de la Sicile. I. 67.

SUISSE condamné à être brûlé vif, par arrêt du parlement de Paris, pour avoir frappé une madone, placée au coin d'une rue. I. 191.

SUMMATINO, petite ville de Sicile, au val Mazzâra;

ses mines de soufre. II. 212.

SUTOS, fils d'Éole, succède à son père en Sicile, et y règne conjointement avec Agathirse son frère. I. 65.

SYLLA (Lucius), détruit la ville de Stabia, dans

la grande Grèce. I. 54.

SYMÈTHE (le), le plus grand et le plus célèbre des fleuves de Sicile. I. 365. — Confondu mal à propos par les géographes et par les voyagenrs, avec la rivière de Saint-Paul; qualité inférieure de l'ambre qu'on y recueille. II. 6. — Sa situation positive; les Siciliens le nomment le Grand Fleuve; reste d'anciens aquéducs qui transportaient ses eaux jusque dans la ville de Catane. id. 7.

SYMPTOMES d'une révolution prochaine en Sicile. II.

SYPHONIUM, cap célèbre entre Messine et Catane. I.

314

SYRACA, marais aux environs de Syracuse, d'où cette ville tire son nom. II. 17.

SYRACUSANE, l'une des deux Questures, dans les quelles les Romains avaient divisé la Sicile. II. 23 Voy.

LILYBETAINE.

SYRACUSE. Tableau général de cette ville célèbre; coup d'œil historique sur ses révolutions; sa magnificence, son immense étendue, son luxe, sa richesse, son ponyoir. II. 12 à 15. - Elle fut la mère de la poésie; grands hommes auxquels elle douna naissance; sa fondation: ses premiers habitans : différens peuples qui l'occuperent : époque ou l'histoire en parle avec quelque certitude; ses différens tyrans; Archias de Corinthe s'en empare; nature de son gouvernement; premier usage des pieces métalliques; échanges qui précédèrent celles-ci. id. 16 à 19. - Le tyran Pollion y introduit l'usage du vin; Gelon ler, s'en empare ainsi que du reste de l'île; le célèbre Timoléon lui rend la liberté; il crée le tribunal des Amphipoles ou de Jupiter-Olympien; ses successeurs se partagent les différentes villes qu'elle renferme; Hiéron II abandonne la Sicile aux Carthaginois et aux Romains, et ne conserve que Syracuse. id. 20 à 21.—Gélon Ier. est le premier qui s'occupe du sort de l'habitant des campagnes; son code des lois agraires; troubles excités par Démarate, fille aînée d'Hiéron II, et femme du tyran Andronodore. id. 22. - Le consul Marius Marcellus s'empare de Syracuse; et la Sicile entière tombe au pouvoir des Romains; la ville est long-temps défendue par le génie du célèbre Archimède, qui est tué par un soldat ivre; le vainqueur pleure sa mort; la Sicile est partagée en deux provinces ou questures; Syracuse est la principale; elle souffre beaucoup sous le gouvernement consulaire, et plus encore sons celui des Césars. id. 23 à 24. - Parallèle de sa population à l'époque

de la chute de l'empire romain, avec sa population actuelle; elle passe, avec toute la Sicile, dans les mains d'une foule de nations étrangères; autre apperçu de sa population, sous les Romains et les Arabes; nouveaux changemens de tyrans et de maux. id. 25. - Vêpres Siciliennes; troubles intestins; diminution progressive de sa population, sous les Aragonais et les Castillans; l'expulsion des Juifs lui enlève 100 mille habitans, en un jour. id. 26. - Nouvel affaiblissement de sa population; elle tombe', de chute en chute, entre les mains des princes de la maison d'Espagne. id. 27. - Situation respective des quatre villes qu'elle renferme; son circuit de dix lieues; ses murs qui existent encore. id. ibid. à 29. - ILE D'ORTHYGIE ou moderne Syracuse; son clergé; ses confréries dans le sac et hors du sac; disproportion frappante entre la classe utile et le caput mortuum social; population d'Orthygie; M. l'abbé Capodièci; monumens antiques d'Orthygie. - Fontaine d'Aréthuse; l'Alphée. Ses musées. id. 30 à 60. — ACRADINE, 2°. ville de Syracuse; ses monumens. id 69. - Ses lathomies. id. 75. — Ses catacombes. id. 80 à 90. — TYCHA, 3°. ville de Syracuse. 90. — Ses auciens monumens: ses lathomies où carrières, dont l'une servit de prison au poète Phyloxène. id. 91. - NEAPOLIS, 4e. ville de Syracuse; ses anciens monumens; sa grotte parlante ou la célèbre Oreille de Denis; ses lathomies; son théâtre, son amphithéâtre, ses voies sépulcrales, dans lesquelles était le tombeau d'Archimede, découvert par Cicéron; sa Piscine; ses Thermes; son quartier dit des Epipoles; ses trois forteresses. id. 92 à 137. - Environs de Syracuse; voyage aux sources de l'Anapis; l'Anapis; la Cyane; le papyrus; le temple de Jupiter-Olympien. id. 137 à 161. - Départ de Syracuse; adieux aux rives de l'Anapis. id. 162.

TAORMINA [château et port de]. I. 295, 298. TASSO [Torquâto], son voyage auprès de sa sœur, à Sorrente. I. 56.

TAURANICUM. For. Terra-Nôva de Calabre.

TAUREAU DE PHALARIS. Voyez ce dernier mot.

TAUROMENIUM, aujourd'hui Taokmina, ses ruines.

1. 29 . — Son roc volcanique. id. 298. — Son Son théâtre. id 301.

TAURIS MONS, ancien nom du roc volcanique de

TAUROMENIUM Voy. ce mot.
TAVÊRNA (l'abbé), anecdote qui lui est relative.
I. 226.

TÉLÉMAQUE, jeune homme d'Agrigente, qui excita le peuple à se lever contre l'infâme Phalaris. II. 246.

TEMPLES ANTIQUES Ceux de Baies, dans la Grande-Grèce. I. 40. - Celui d'Hercule, à Cora, entre Rome et Naples. id. 129 - Ceux de Pestum id. 58 et 145. Celui de Ségeste, en Sicile. id 131. - Celui de Nîmes. id. 140. - Celui de la sibylle Tiburtine, à Tivoli, près de Rome. id. ibid. - Celui de Diane, à Ségeste, en Sicile. id. 156. - Celui de Neptune, à Messine. id. 201. - Celui d'Hercule, de la même ville. id. ibid. — Celui de Jupiter-Olympieu, à Syracuse. II. 69. - Celui du même, dans la même ville. id. 153. - Celni de Cyane, de la même ville. id. 154. — Celui d'Hercule, de la même ville. id. ibid. — Celui de Cérès-Ermense. de Proserpine, et de Bellone, au bord du lac Pergase. id. 204. - Celui de Proserpine et de Cérès, à Agrigente id. 256. - Celui de Junon-lucine, de la même ville, id. 257. - Celui de Minerve et de Jupiter-Athabire, de la même ville. Il. 253. - Celui de la Concorde, de la même ville. id 260. -Celui d'Hercule, de la même ville. id. 270. — Celui de Jupiter-Olympien, de la même ville. id. 275. - Celui d'Esculape, de la même ville id. 288. Celui de Castor et Pol'ux, de la même ville 11. 280. -Celui de Vénus-Frycine, à Eryx ou Drépanum, aujourd'hni Trapani. id. 361.

TERRA-NOVA [promenade dite de], à Messine. I. 180.

— Ville de ce nom en Calabre; détails sur sa des-

truction. id. 219.

TERRAIN USURPATEUR, TERRAIN USURPÉ cause inouïe dans les fastes judiciaires. I. 222.

TÈTE DU CHEVAL [ Capo Cavallo], nom donné à une vieille tour de la côte de la Calabre, précisément en face du phare de Messine, sur la côte de la Sicile; et pourquoi? I. 262.

THALIE [lac de]. Voy. LAC DES DIEUX PALICES.

THAPSUS. Ancien promontoire de la mer Ionienne, nommé aujourd'hui Mâgnêsi; étrange étymologie donné au nom moderne. II. 9. Voy. aussi pag. 28 et 137.

THÉATRES ANCIENS. Celui de Misène, dans la Grande-Grèce. I. 40. — Celui d'Herculanum, au même pays. Id. 41. — Celui de Ségeste, en Sicile. Id. 131. — Celui Tauromenium, en Sicile, Id. 301. II. 120. — Celui de Catane. I. 336. — Celui de Néapolis, quatrième ville de Syracuse. II. 118. THÉATRES MODERNES. Celui de l'Opéra-Buffa, à Palerme. I. 122. — Celui de la Comédie, même ville. Id. ibid. — Celui de Messine. Id. 198.

THÉNION, seizième tyran de Syracuse. II. 21.

Voy. aussi Sosistrate.

THÉOCRITE, celèbre poëte bucolique grec, de Sicile. I. 66. II. 16. Voy. aussi Table des auteurs cités.

THÉODORE, l'un des trois conspirateurs contre le

tyran Hyéronime XXII. II. 22.

THERMES ou BAINS ANTIQUES. Celui de l'affranchi M. Arrius Diomède, à Pompéia, dans la Grande-Grèce, I. 50. — Celui de Ségeste en Sicile. Id. 156. — Celui d'Hymère, en Sicile. Id. 166. — Celui de Catane. Id. 336. — Ceux d'Orthygie, première ville de Syracuse. II. 42, 44, 45, 46. — Celui de Néapolis, quatrième ville de Syracuse. Id. 127. — Ceux de Sélinunte. Id. 319.

THERMES DES SÉLINUNTINS [Therma Selinuntinorum], ancienne ville grecque, aujourd'hui Siâcca. II. 313. Sa situation; patrie du père d'Agathocle, et de l'historien Fazzêllo. Id. 315. — Étymologie des nouveaux noms Sâcca, Sciâcca et Xâcca. id. 317.— Le mont Cronios; site de l'ancienne ville; ses sources

minérales ou thermes. Id. 319.

THERMISIES, petites îles de la mer d'Afrique, sur la côte septentrionale de la Sicile. II. 351.

THERMOPOLES. Voy. Cafés des anciens.

THERON Ier., tyran d'Agrigente. II. 240. Note 3. -Son prétendu tombeau. Voy. Tombeaux antiques.

THRAS: BULE, cinquieme tyran de Syracuse. II. 20. THRASYDÈS, fils de Théron II, troisième tyran d'Agrigente. II. 240. Note 3. Id. 250, 251.

THYMÉE, célèbre historien grec, de Sicile. I. 66. THYSIAS, célèbre historien gree, de Sicile. I. 66.

TIMOLEON de Corinthe s'empare de Syracuse, et la délivre de ses tyrans, dans la personne d'Hycitas I ; institue le célèbre tribunal des Amphipoles, ou de Jupiter-Olympien. II. 21.- Son buste dans le musée d'Orthygie, à Syracuse; fameuse inscription qui y fut gravée, puis effacée, de nos jours, pour faire place à une autre. Id. 63. — Il re-

peuple la ville d'Agrigente. Id. 251.

TOMBEAUX ANTIQUES. Celui dont l'infatuation générale prétend faire la tombe de Virgile, à Naples. I. 40. - Ceux de l'ancienne Pompéia, dans la Grande-Grèce. Id. 48. - Ceux de Tauromenium. Id. 298, 299. — Celui de Catane. Id. 336 Ceux de Syracuse, communément nommés Catacombes; voies sépulcrales de cette ville; celui d'Archimede, à Syracuse. Voy. ce dernier mot. Celui de l'athlèse Lygdamos, à Syracuse. Voy. ce dernier mot. Ceux d'Eubée, aujourd'hui Licodia, en Sieile. H. 185. Voy. Unnes cinéraires, et Sarcophages; ceux taillés dans les murs d'Agrigente. Id. 273. - Celui qu'on prétend être le tombeau de Théron, même ville. Id. 281. — Ceux que les anciens habitans d'Agrigente avaient coutume d'élever aux chevaux. Id. 286.

TORREMUZZA [le prince de], savant antiquaire sicilien. Voy. TABLE DES AUTEURS CITÉS.

TOURS ANTIQUES. Celles de Palerme. Voy. BAÏCH et Pharat; celle dite du Philosophe, sur l'Etna. Voy. ce dernier mot. Celle de Phalaris. II. 219. - Celle

de la Sibylle de Cumes. Id. 344.

TOUR DE L'ANNONCIADE, nom d'un village aux environs de Naples. I. 46. — Tour des Grecs, autre village au pied du Vésuve. I. 46.

TRAJANO [caverne de], sur le mont Cronios, aux

environs de Sciàcca, en Sicile. II. 321.

TRAPANI, l'ancienne Drépanum des Grecs et des Romains. 1. 61. - Sa description. II. 353, 368.

TREMBLEMENT DE TERRE DE MESSINE ET DES DEUX CALABRES. Détails historiques et anecdotique sur ce fatal événement. I. 203 et suivans.

TRICLINE, salle à manger à trois lits, dans les mai-

sons des anciens I. 51.

TRINACHUS, l'un des anciens rois de Sicile, qui, de lui, fut nommée Trinacria, ou Trinacie. I. 62. -Autre étymologie du nom. Id. ibid.

TRINACIE, TRINACRIE, TRIQUETRA, anciens noms donnés à la Sicile. Voy. l'article précédent.

TRIREME, sorte de vaisseau des anciens; origine de l'application du mot à leurs maisons de débauches. II. 240.

TRIZZA, hamean an bord de la mer Ionienne, en face des Ecueils des Cyclopes. Voyez ce dernier

mot.

TROGILORUS, l'un des anciens ports de Syracuse. II. 28, 29.

TROMBE INCENDIAIRE, inventée par Phalaris, ty-

ran d'Agrigente. II. 243.

TYCHA, troisième ville de Syracuse; son origine; étymologie de son nom; ses anciens monumens. II. 90, 91.

ULYSSE. Voy. Port D'ULYSSE.

UNCTUAIRE [1'], nom d'une des salles dépendantes des bains des anciens. I. 50.

UNIA, nom d'une des anciennes portes de Tauroménium. I, 299.

URNES CINÉRAIRES. Voy. Agathocle, Eupolème, EUTHYMIUS.

VAL, Voy. DÉMONE, MAZZARA, NÔTO.

VALGUARNERA (prince de), son palais aux environs de Palerme. I. 115.

VALLÉE VOLCANIQUE, sur l'Etna. Voy. ce mot. VANDALES (les) s'emparent de la Sicile. 1. 67.

VARA (fête de la), à Messine. I. 186. — Origine de cette fête; description de la machine qui en prend le nom. id. 191 et suiv.

VARDIOLE (la), joli belvédère construit au sommet du roc volcanique de Tauroménium. Voy ce mot.

VASES GRÉCO-SICULES. Voy. Musées de Catane, p'Orthygie et d'Agrigente.

VÉGÉTATION, sa grande activité en Sicile. I. 401, et ailleurs.

VÉNUS (port de ). I. 295. — VÉNUS ÉRYCINE (temple de). Voy. ÉRYX.

VÈPRES SICILIENNES, détails historiques sur ce grand événement. I. 80. et suiv.

VERRES, citoyen romain, questeur de la province syracusane, célèbre en Sicile par ses infâmes exactions et les poursuites de Cicéron. Il. 23 et ailleurs.

VESCO, célèbre naturaliste, surnommé le Buffon de la Sicile. Voy: Auteurs palermitains.

VESCO (le), rivière de Calabre. Voy. LIT VOYAGEUR.

VESPASIEN, neuvième empereur à Rome; commence le célèbre amphithéâtre que Titus achève, et dédie à Flavien, son père. 1. 144.

VÉSUVE. Éruption de 1819, I. 42. Voy. aussi Fon-TAINES VÉSUVIENNES, GIMBERNAT.—Comparé à l'Etna, id. 332. 438. Note. — Connu du peuple, à Naples, sous le nom de Monte-Somma. id. 420.

VIA BIDICCHIA, vieille chanson sicilienne. II. 174.

VIA REGGIA. Voy. GIRGENTI.

VIEILLE FEMMÉ miraculeusement sauvée dans le dernier tremblement de terre de la Calabre. I. 218. — Vieilles femmes généralement épargnées par ce même sléau. id. 236. — Voy. Jeunes femmes.

VIERGE (l'âme de la), visite qu'elle rend à l'auteur, dans la ville de Messine. Voy. Vara (la).

VIGIES, établies sur toutes les côtes méridionales de la Sicile. II. 219.

VIGNE GRECQUE (plants de), leur culture sur les montagues de la Calabre, qui forment la baie de Scylla, I. 368. VILLA GIULIA (la), jardin public à Palerme. I. 120. VILLAROSATA. Voy Auteurs palermitains.

VILLES. Villes soulevées et englouties par l'effet des tremblemens de terre. Voy. Terra-Nova de Calabre. — VILLES SOUTERAINES, ancienne habitation des Cyclopes, des Géans, des Lestrigons et Lotophages. II. 177. 299. — Cadavres gigantesques qui y ont été découverts. id. 304.

VIPERANO, savant orateur sicilien. I. 67.

VIRGILE, son prétendu tombeau, aux environs de Naples. I. 40. — Sa géographie de la Sicile, bien autrement exacte, que celle d'Homère. id. 326. — Voy. aussi Table des auteurs cités.

VIZZINI. Voy. BIDENUM OU BIDIS.

VOIES ANCIENNES. Voie sépulcrale, ou grande rue du Palus Augustus felix; faubourg de Pompéïa, du côté de Naples. I. 48. — Voie consulaire ou grande rue de cette première ville. id. 53. — Voies sépulcrales de Néapolis, quatrième ville de Syracuse. Voy. ce dernier mot. — Voies souterraines des thermes Sélinuntins. II. 324 et suiv. — Voies souterraines du puits dit de la sibylle de Cumes. id. 347. Voy. aussi catacombes.

VOITURES. Ancien luxe des nobles palermitains, à l'égard des voitures, entièrement éteint de nos jours.
I. 104. — Voitures de place iuconnues à Messine.
id. 172. — Impossibilité de s'en servir dans l'intérieur du pays. II. 164.

VOPISCUS (Flavius), célèbre historien latin, de Sicile. VOYAGES [association de] remarques sur les chances

de ces sortes de pactes. I. 3.

VOYAGE de Naples à Palerme. I. 37. — De Palerme à Ségeste. id. 124. — De Palerme à Messine. id. 163. — De Messine à Charybde et Scylla id. 238. — De Messine à Rhégium, eu Calabre. id. 282. — De Messine à Catane. id. 288. — De Catane à l'Etna. 377. — Aux différens cratères du volcan Voy. Etna. — De Fazzêllo à l'Etna. id. 484. — De Catane à Syracuse. II. 1. — De Syracuse aux sources de l'Anapis. id. 137. — De Syracuse à Agrigente. id.

162. — D'Agrigente aux ruines de Sélinunte. id. 298. — Des ruines de Sélinunte à Drépanum. id.

337. — De Drépanum à Palerme. id. 373.

VOYAGEURS ANGLAIS à Naples. I. 24. — Voyageurs calabrois, passant de Reggio à Messine, et s'embarquant directement, soit dans cette ville, soit à Palerme même, plutôt que de suivre la route de terre, et pourquoi? id. 285. — Réflexions sur l'usage où sont les voyageurs d'écrire leur noms dans les lieux qu'ils visitent, id. 414. — L'auteur cède aussi à cette faiblesse commune. id. 453.

VUE au-dessus de l'Etna. I. 501.

VULCAIN [Forum de], aux environs de Naples. I. 40.

WADDINGTON [M.], membre de l'Université d'Oxford, l'un des compagnons de voyage de l'auteur. I. 124, 143, 163, 238, 288.

WILSON [ M. Rae ], l'un des compagnons de voyage de l'auteur, aux Crateres de l'Etna. 1. 377,436, 437,

444, 467, 468, 472.

WOOD-HOUSE [ M. ]. Son grand établissement de Vins, à Marsâlla, en Sicile. II. 349.

XACCA. Voy. SIACCA.

XANCLOS, mot grec qui signifie faux. Voy. ce mot. XIPH. Son onomatopique, par lequel on imite le siffement que fait la spâda en nageant; d'où les Grecs lui donnèrent le nom de Xiphias. I. 259.

XIPHIAS. Voy. l'art. précédent.

ZANCLE, le même que Cham, Saturne ou Chronos, fonde la ville de Messine, qui, de lui, reçut d'abord le nom de Zancle. I. 172. — Sa statue promenée dans les rues de cette ville, à l'époque de la fameuse fête de la Vâra. Voy. ce dernier mot.

ZAPPIA [ Don François ]. Anecdote qui lui est rela-

tive. 1. 227.

ZERILLI [Joseph], savant helléniste de Palerme. Voy. Auteurs Palermitains.

ZEUXIS, célèbre peintre grec, de Sicile. I. 66.

ZÉLICA [ œil de ) Voy. Alphée.

ZÉNON D'ÉLÉE, célèbre philosophe grec, qui, après avoir inutilement tenté de porter Phalaris à renoncer à la tyrannie d'Agrigente, finit par conspirer contre les jours du tyran; est arrêté, livré à la torture; et, calme au milieu des tourmens, harangue si fortement le peuple, auquel il reproche sa lâcheté, qu'il le porte à la révolte; et que le tyran est massacré. II. 246. Voy. aussi Télemaque.

ZUCO. Voy. DRAGARA.

FIN DE LA TABLE RAISONNÉE DES MATIÈRES.

Ouvrages qui viennent d'être mis en vente chez le méme libraire.

Précis de l'Histoire politique et militaire de l'Europe, par Bigland, traduit par Mac Carthy; 3 forts vol. in-5°.; 21 fr., et 25 fr. par la poste.

THEATRE DE VILLE ET DE SOCIETÉ, par M. Vernes de

Luzes; 2 vol in-8. 12 fr.

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION DE L'AMÉRIQUE ESPACNOLE, 1 vol. iu-8, avec une belle carte; 6 fr. et 7 fr. 50 c.

ABEL, ou les Trois Frères, par Ch. Pougens, de l'académie des inscriptions et belles-lettres. 1 vol. in-12. Papier fiu, 3 fr., et 3 fr. 50 c. franc de port. — Papier

velin, 6 fr., et 6 fr. 50 per la poste.

CAMPAGNE DE 1815, ou Relation des opérations militaires qui ont eu lieu en France et en Belgique, pendant les cent jours, écrite à Sainte-Hélène, par le général Gourgaud. 1 vol. in-8. avec carte; 4 fr. 50 et 5 fr. 50 c.

L'ANGLETERRE ET LES ANGLAIS, par M. de Gourbillon; 3 vol. in-8. Paris, 1817. Prix, 15 fr. et 19 fr. franco.

La Macédoine Libérale, ou Faits, événemens, récits, anecdotes, saillies, naïvetés, maximes, contes, etc., etc. 1 vol. in-12, orné de deux belles grayures. Prix, 3 fr. 75 c. et 4 fr. 50 c.

BIOGRAPHIE DES ENFANS CÉLÈBRES, etc., ouvrage destiné à l'instruction et à l'amusement de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe. 2 forts vol. in-12, beau papier, ornés de 12 jolies gravures. Prix, 8 fr., et 9 fr. 50 c. franc de port.

LA CHRONIQUE DES CHAMPS DE BATAILLE, ou la Bravoure française en action, recueil d'actes héroïques, etc., etc., par M. de P. 1 vol. in-12. Prix, 3 fr. et 3 fr. 50 c.

Dictionnaire de l'ancien régime et des abus féodaux, ou les Hommes et les Choses des neuf derniers Siècles de la Monarchie française; par M. Paul D\*\*\* de P\*\*\*; un fort vol. in-8. beau papier. Prix, 7 fr. 50 c., et q fr. franc de port.

LES QUATRE AGES, seconde édition, suivie de la Complainte au Zéphyre, par Ch. Pougens. 1 vol. in-18. Imp. de P. Didot, pap. fin, 1 fr. 50 c., et 1 fr. 75 c. franc de port. — Papier vélin, 3 fr., et 3 fr. 25. par la poste.

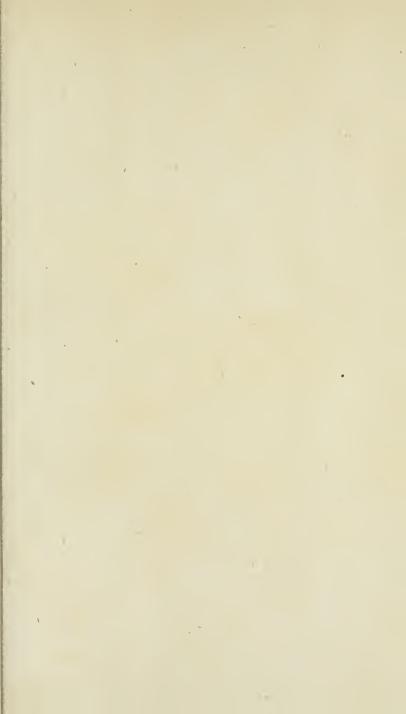





